











### HISTOIRE

DES

# SOCIÉTÉS SECRÈTES DE L'ARMÉE.

## 

#### ADRIEN ÉGRON, IMPRIMEUR

DE S. A. R. MONSEIGNEUR LE DUC D'ANGOULÊME,
ruc des Noyers, n. 37. .

108/3300

HF MG15h

## HISTOIRE

DES

## SOCIÉTÉS SECRÈTES

DE L'ARMÉE,

ET DES CONSPIRATIONS MILITAIRES

QUI ONT EU POUR OBJET LA DESTRUCTION DU GOUVERNEMENT DE BONAPARTE.

[Chans jes Jes

PARIS,

GIDE FILS, RUE SAINT-MARC, N.º 20; II. NICOLLE, A LA LIBRAIRIE STÉRÉOTYPE, rue de Seine, n.º 12.

M. DCCC. XV.

4.4.23.

### TABLE

#### DES CHAPITRES.

INTRODUCTION.

Pag.

33

- CHAP. I. Origine des *Philadelphes*. Le général Mallet. Le colonel

  Oudet. Portrait de ce premier chef de la conspiration des *Philadelphes*.
  - II. Révolution et nouvelle constitution des Philadelphes. — Distinction des grades. — Institution despotique d'un chef absolu sous le nom de Censeur.

| CHAP. I | II. Premier | âge des   | Philadelphe  | s. — |   |
|---------|-------------|-----------|--------------|------|---|
|         | Censi       | ure d'Oud | et,—Premier  | but. |   |
|         | Fédér       | alisme. — | - République | sé-  |   |
|         | quanc       | ise.      |              | Pag. | 4 |

IV. Introduction de la Société dans l'armée. — Procès d'Arena. — Soupçons de Bonaparte. — Suicide de Morgan. — Institution de la Légion d'Honneur empruntée aux Philadelphes.

57

9

V. Second âge des Philadelphes. —
Admission et Censure de Moreau. — Conspiration de Pichegru, inexactement appelée Conspiration de Moreau. — Hésitation de Moreau expliquée et justifiée par l'histoire des faits.

76

VI. Oudet rappelé à l'armée. — Conspiration de délivrance, ou première conspiration militaire pour

| sauver Moreau Institution de    | e |     |
|---------------------------------|---|-----|
| la pro-Censure, créée par Morea | u |     |
| en faveur d'Oudet.              |   | 116 |

- CHAP. VII. Seconde conspiration militaire des

  Philadelphes, connue sous le

  nom de Conspiration de T....

   Projet d'alliance. Révélation de Méhéc.
  - VIII. Troisième conspiration des Philadelphes, connue sous le nom d'Alliance. — Son histoire. — Ses résultats.
    - 1X. Suite de la conjuration de l'Alliance. — Première conspiration de Mallet.
      - X. Insurrection du Tyrol. Campagne de 1809. — Bataille de Wagram. — Mort d'Oudet. 196
    - XI. Etat de la France depuis la mort

#### viij TABLE DES CHAPITRES.

d'Oudet jusqu'à la seconde conspiration de Mallet. - Seconde conspiration de Mallet.

Conclusion. Pag. 239

247

Pièces historiques et notes explicatives.

FIN DE LA TABLE.

HISTOIRE

### HISTOIRE

DES

# SOCIÉTÉS SECRÈTES DE L'ARMÉE.

#### INTRODUCTION.

S1 le sujet que j'entreprends de traiter s'était ofsert à la plume de Salluste ou de Machiavel, le livre qui en serait sorti pourrait être recommandé avec consiance à tous

les pays et à tous les âges, comme un des plus précieux monumens de l'histoire. Les événemens qu'ils ont racontés, et que leur génie a revêtus d'un charme si puissant, étaient bien loin de présenter le degré d'intérêt qui distingue ceux dont je vais faire le récit; et tel est le caractère de ces derniers, qu'il me rassure, jusqu'à un certain point, sur ma propre insuffisance. Leur importance doit fixer l'attention du Lecteur et la soutenir long-temps, sans qu'il soit besoin de leur prêter un genre de mérite auquel je suis peut-être incapable d'atteindre. Qu'il me suffise d'établir le plan de cet ouvrage dans quelques lignes préliminaires.

A l'instant où Bonaparte s'élevait, il se formait en France un parti rival qui avait juré sa chute, et qui devait l'opérer un jour. Cette conspiration a duré quatorze ans, a embrassé tous les rangs, tous les états de la société, s'est étendue sur l'Europe entière, et a fini par consommer la perte de la tyrannie, sans être soupconnée, ou du moins sans être connue. Souvent déjouée dans ses plans les plus hardis, dans ses tentatives les mieux combinées, elle n'a jamais été compromise en elle-même et pénétrée dans ses sccrets essentiels. Elle a vu tomber tour-à-tour ses chefs les plus distingués, ses agens les plus audacieux; mais elle leur a survécu; et toujours puissante au milieu de ses ruines qui se réparaient sans cesse, elle n'a terminé la guerre à mort, qu'elle livrait au despotisme, qu'après en avoir triomphé. Aujourd'hui même, le mystère qui l'entourait n'est dissipé qu'à demi. Les grands coups qu'elle a portés au colosse qui écrasait l'Europe, ont décélé son existence à quelques esprits judicieux; mais elle est devinée plutôt que découverte, et elle ne présente encore aux observateurs et aux historiens indécis qu'un problème difficile qu'il est permis à elle seule de résondre.

Ceux qui ne jugent les événemens que par leurs effets, sans pouvoir remonter aux causes qui les ont produits et aux ressorts qu'on y a fait agir, sont exposés à porter d'étranges jugemens dans les temps de révolution. Ainsi, je ne crois pas qu'il y ait un seul homme de sens qui ait pu se rendre raison de la conspiration de Moreau et de celle de Mallet, sur les renseignemens qu'il est permis de tirer de leurs procédures, et des révélations tronquées dont se composent les prétendues histoires qu'on nous en a données jusqu'ici. Le voyage de Pichegru et de ses compagnons de courage, de dévouement et d'infortune, sur la foi d'un officier sans crédit, perdu de dettes et peu recommandable par la profondeur de ses vues et la sûreté de ses conjectures, serait le comble de la déraison, si le nom de Moreau avait été la seule garantie de

cette entreprise, et si le rapport de Lajolais en avait été le seul nœud. L'hésitation de Moreau ne serait pas moins inexplicable, dans le moment où cette hésitation faisait perdre tout le fruit d'une des tentatives les plus hasardées dont il soit question dans l'histoire. La conjuration de Mallet a un caractère encore plus romanesque, et l'on en devine moins les moyens. On ne peut concevoir comment un général, qui n'a pas même une certaine réputation militaire, et qui ne se recommande guère à l'estime des gens qui le connaissent que par une ténacité d'opinion qui n'a jamais influé sur le sort de sa patrie, et par quelques malheurs sans éclat, parvient dans un petit nombre d'heures à s'entourer d'officiers dévoués et à menacer le despotisme dans toute sa puissance d'une chute presque infaillible. C'est le secret de ces grands problèmes politiques que je me propose de donner, quoique je ne me dissimule

point, dès le commencement de ma tâche, que mon récit doit souvent paraître invraisemblable à ceux pour qui toutes les notions sur lesquelles il repose sont entièrement nouvelles. Je conviens que peu d'histoires écrites à plaisir, sous l'inspiration d'une imagination exaltée, le cédent en singularité à celle-ci, et cependant il n'y a rien qui ressemble moins à un roman. Six mille Français ont été dans la confidence de tous les faits principaux, et quant aux faits qui par leur nature ne peuvent avoir été communiqués qu'à un petit nombre de personnes, plus de vingt existent encore qui les connaissent tout aussi bien que moi. Si je ne me nomme point à la tête de ces Mémoires, la suite en expliquera les raisons, et je ne m'en soumets pas moins en écrivant à toute la responsabilité d'un homme d'honneur qui s'engage à ne dire que la vérité, et à la dire toute entière, autant qu'il le peut sans manquer à ses sermens, ou sans choquer des intérêts personnels respectables. J'ai cependant hésité long-temps à publier les faits dont je parle, et je dois examiner rapidement la considération qui m'arrêtait, quoique je ne pense pas qu'un homme de bonne foi puisse la convertir en reproche contre moi, de quelque opinion qu'il soit d'ailleurs.

L'histoire que je raconte est celle d'une Société secrète, dont le secret s'est si bien conservé que son nom même est à peine connu hors de son propre sein, quoiqu'elle ait failli plusieurs fois influer sur le sort du monde. Je suis membre de cette Société secrète, et je suis lié à ses lois par les engagemens les plus sacrés. De quel droit osai - je donc la révéler à la France et à l'Histoire, et quelle puissance supérieure me dégagera des promesses que je lui ai faites, quand elle daigna m'admettre à ses projets et à ses mystères?

Je réponds que l'existence de cette Société n'a jamais été que temporaire; que la Société avait un but de restauration qui est rempli, et qu'à dater du moment où elle manque de but, elle rentre dans la catégorie des institutions ordinaires de ce genre; que les révélations qui font l'objet de mon ouvrage ne portent que sur l'influence historique de cette Société, sur l'action de ses principaux membres, sur les vues et le caractère de ses chess; qu'elles ne compromettent ni sa doctrine, ni ses pratiques, ni ses signes de reconnaissance, ni le lieu de ses rassemblemens, ni le nom des hommes distingués par leur esprit ou par leur bravoure, qui font encore aujourd'hui l'ornement de l'institution; que je ne me suis permis de nommer que les morts, et toujours d'une manière glorieuse pour leur mémoire. Enfin, j'ajoute, pour compléter ma justification, qu'il n'y a point de Société secrète qui n'ait souffert l'impression de

ses annales, et même celle de ses statuts et de sa discipline intérieure. Mes sermens ne m'ont point attaché d'une manière si stricte que je ne puisse nommer un corps respectable qui tient des assemblées connues dans différens lieux du monde, sans y dissimuler son existence; et si ce nom paraît pour la première fois dans un livre, je ne crois pas qu'on puisse me faire un crime d'avoir rompu le premier le silence qui le tenait caché, quand il est de fait que ce silence n'est point obligatoire dans les statuts et réglemens de l'ordre.

Cette justification reçue, j'ai peu à cœur de me défendre contre les autres reproches qui pourront s'élever contre moi. Étranger à l'art d'écrire, j'ai passé quinze ans de ma vie au milieu de la poudre des armes, et depuis que mes blessures m'ont forcé à quitter l'armée, je ne m'occupe que des soins de l'agriculture, doux repos de mes fatigues passées. Ce n'est guère dans le tu-

multe des camps et dans les travaux de la vie rurale qu'on peut se préparer des succès littéraires, et je ne m'en suis point promis. Toutes mes espérances se bornent à rendre encore un service important à l'État auquel je suis dévoué, et à la Société particulière dont j'ai l'honneur d'être membre; le Roi ne peut que gagner à connaître les serviteurs zélés et fidèles qui provoquaient son retour par leurs vœux et par leurs efforts. Quant à l'institution elle-même dont les destinées sont actuellement accomplies d'une manière irrévocable, elle était digne d'être consacrée par un monument plus durable et par des plumes plus éloquentes; mais elle ne pouvait pas recevoir un hommage plus pur que le mien.

#### CHAPITRE PREMIER.

Origine des *Philadelphes*. — Le général Mallet. — Le colonel Oudet. — Portrait de ce premier chef de la conspiration des *Philadelphes*.

L'OPTNION n'est pas bien assise sur la première origine de la Société des Philadelphes. Comme celle de toutes les Sociétés secrètes, elle est entourée de ténèbres, et peut-être de mensonges. S'il faut en croire cependant la plus simple des traditions, qui est par conséquent la plus probable, elle fut créée dans une de nos provinces de l'Est, par quelques amis près de se séparer, et qui voulurent laisser entre eux ce

lien mystérieux. Elle n'aurait pas alors plus de dix-huit ans de date; et comme ses fondateurs sortaient à peine de la classe des ensans, il ne serait pas difficile de remonter jusqu'à eux. Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est dans le lieu où on l'a fait naître qu'elle a obtenu ses premiers développemens bien connus, et qu'elle a reçu l'impulsion qui en a fait depuis un des mobiles les plus puissans des grandes conjurations militaires. J'ai entendu parler de ses anciennes constitutions, comme d'un modèle touchant de la législation pieuse qui pourrait s'établir dans une ville d'amis. Il paraît que l'amitié était effectivement son premier, son unique objet, et qu'il était réservé à la vertueuse ambition d'un homme de génie d'en faire un instrument de restauration, dont l'effet, plus ou moins tardif, était du moins inévitable.

A l'époque de l'avénement de Bonaparte au consulat, le général Mallet résidait, comme adjudant général, dans la ville de Besancon, que les Philadelphes nomment entre eux Philadelphie, soit parce qu'ils la regardent comme le berceau de l'institution, soit parce qu'elle en a été long-temps le chef-lieu. Mallet ne pouvait avoir aucun rapport avec les Philadelphes, qui étaient, comme je l'ai déjà dit, de très-jeunes gens, calmes de mœurs, neutres d'opinion, et fort étrangers à toutes les grandes querelles qui divisaient alors la France, quoique fort propres, par leur sensibilité expansive et la vivacité de leur imagination, à s'en mêler activement. Mallet, que l'histoire connaîtra peu, parce qu'il n'a joué sur le théâtre du monde qu'un rôle d'un moment, n'avait qu'une qualité qui l'élevât remarquablement au-dessus de la médiocrité; mais il la portait à un tel point qu'il y a peu de grands hommes qui ne la lui eussent enviée : c'était une inflexibilité de principes, une rigidité de volonté

qui ne se laissait plier à aucun événement. et qui réagissait contre tous les événemens contraires, sans aucune acception d'intérêt personnel. Mallet, né bon gentilhomme, mais jacobin par principes, car il était incapable de l'être par spéculation, s'était obstiné dans ses opinions, en raison du danger qu'il y avait à les professer. Il ne les discutait jamais avec personne, mais il les établissait arbitrairement, toutes les fois que l'occasion s'en présentait, quelque périlleuse qu'elle sût ; il .les exprimait avec une indépendance si tranchante, et, j'ose le dire, si tyrannique, qu'il laissait deviner, sous des formes toutes républicaines, un des caractères les plus despotiques et les plus absolus que la nature ait formés. C'était un homme sévère jusqu'à la rudesse, d'ailleurs plein de désintéressement et d'honneur, quoi que Bonaparte ait voulu en saire croire, quand il le rappela du commandement de Rome. Il ne tempérait l'austérité de ses manières âpres et démocratiques, qu'auprès des femmes. Il avait conservé, à quarante-cinq ans, la prétention de les occuper, et il y parvenait sans beaucoup de frais, car il ne leur avait pas même sacrifié la coiffure antique et la toilette surannée de la vieille cour. Elles le recherchaient comme les hommes l'estimaient, c'est-à-dire, sans l'aimer.

Mallet n'était peut-être pas ambitieux, mais il avait besoin de subjuguer, de dominer l'opinion, d'être considéré, et même d'être craint. La Société des Philadelphes, encore timide, et pour ainsi dire ingénue, mais composée d'une soixantaine d'adolescens obscurs, lui aurait à peine paru digne d'être soumise à cette espèce d'ambition morale dont son esprit était possédé, même quand elle lui aurait été connue alors; mais Mallet n'avait pas l'œil pénétrant qui peut deviner dans un groupe d'enfans ignorés, sur un des points les plus reculés d'un

empire immense, les élémens sûrs qui en amèneront un jour la chute et la réorganisation. Il fallait pour cela la perspicacité du génie, jointe à tout le charme dont la séduction habile peut s'armer; il fallait le prestige de la jeunesse, de l'esprit, de la beauté, de la gloire; et le hasard avait suscité tant de moyens, avait réuni tant de facultés diverses, et quelquefois opposées, dans le premier adjoint de Mallet, je veux parler de Jacques-Joseph Oudet, surnommé *Philopoemen*.

Prononcer le nom d'Oudet devant l'armée française, c'est lui rappeler un de ses officiers les plus intrépides et les plus brillans. Cependant son souvenir est perdu pour l'histoire, et je n'espère pas moimême que ces pages fugitives doivent un jour le lui retracer. Ce jeune héros est un de ces rares essais de la Providence, qu'elle montre quelquesois aux hommes, pour leur prouver la dignité de leur essence et de leur origine, et qu'elle retire ensuite vers elle, sans en avoir tiré parti, parcequ'ils ne sont pas indispensables à l'accomplissement de ses desseins. Si le colonel Oudet avait survécu d'un an à la bataille de Wagram, la face du monde était changée. Mort à Wagram, son court passage sur la terre n'a laissé de traces que dans le cœur de quelques amis.

Jacques - Joseph Oudet était né sur les montagnes du Jura, d'une famille d'agriculteurs très - aisés. Il avait reçu l'éducation d'un homme bien né, et ses merveilleuses dispositions avaient fait le reste. La nature en le formant, le destinait à tout ce qu'il y a de bon et de beau. Il aurait été à son choix poète, orateur, tacticien, magistrat : l'armée entière l'a proclamé brave; personne ne l'a égalé en éloquence; il faudrait l'âme d'un ange pour se faire une idée de sa bonté, si on ne l'avait pas connu. Jamais on n'a rassemblé des qualités si con-

trastées et cependant si naturelles; il avait la naïveté d'un enfant et l'aisance d'un homme du monde; de l'abandon comme une jeune fille sensible, de la fermeté comme un vieux Romain; de la candeur et de l'héroïsme. C'était le plus actif et le plus insouciant des hommes; paresseux avec délices, infatigable dans ses entreprises, immuable dans ses résolutions; doux et sévère, folâtre et sérieux, tendre et terrible, Alcibiade et Marius.

Le siècle commençait avec le despotisme qui a pesé sur nous quatorze ans. Oudet en avait vingt-cinq, une taille élégante et bien prise, une tournure noble et martiale, une figure charmante et cependant énergique, dont le jeu de la physionomie la plus mobile augmentait encore l'expression. A cet âge, il jouissait déjà de la renommée des preux. Officier franc dans la Vendée, il y commença sa carrière avec gloire; depuis, lieutenant-colonel, ou comme on le disait

alors, chef de bataillon dans une brigade fameuse, il comptait ses exploits par les combats où il s'était trouvé ; deux fois son bras droit avait été percé d'une balle; un biscaïen lui avait fracassé la cuisse; une balafre, qui ajoutait à la grâce de son sourire, lui efsleurait verticalement les deux lèvres : les soldats racontaient ses actions, les officiers conservaient ses paroles. Renversé à San-Bartolomeo par un plomb brûlant, les grenadiers croisent leurs fusils pour lui en faire une litière et le transporter à l'hôpital. « Camarades, » s'écrie-t-il, « que faites-vous! L'ennemi est là! » - Si nous n'enlevons votre corps, lui dit un vieux sergent, il restera à l'ennemi. -« Repoussez l'ennemi, » répliqua Oudet mourant, «et mon corps ne lui restera pas. » - Il échappe à cette blessure comme par miracle, et c'est lui qui dit, trois mois après, à Bonaparte effrayé: « Montre - moi ton « visage, afin que je m'assure encore si c'est

« bien Bonaparte qui est revenu d'Egypte « pour asservir son pays. » — Vingt traditions du même genre l'entouraient déjà, et lui donnaient une solennité historique, comme à un brave des temps anciens. C'est cependant le seul héros peut-être qui ait gagné encore aux yeux de son valet - de chambre. L'habitude d'une grande pensée, le sentiment d'une grande destination, le besoin d'une considération digne de lui, l'avaient tellement identifié avec son personnage idéal, qu'il le jouait naturellement partout. Sa vie privée était romanesque sans efforts, théâtrale sans affectation. Il ne se serait jamais rien permis avec lui-même qui l'eût fait déroger à la dignité d'un homme exposé à tous les yeux ; mais cette dignité ne lui coûtait rien et ne blessait en rien les autres: elle était naïve et, pour mieux dire, involontaire. C'était l'allure de son caractère et de son esprit. Elle ne lui interdisait pas d'ailleurs la familiarité la plus communicative, les épanchemens les plus affectueux; mais quand il arrivait à ce point, l'âme la plus sèche lui en savait gré, parce qu'il avait l'air de se faire homme par complaisance. Cette peinture, faite de souvenir, à six ans et à quatre cents lieues de son tombcau, sera sans doute taxée d'exagération par le grand nombre des lecteurs qui n'ont pas vu Oudet, mais ce ne sera ni dans la Franche-Comté, ni dans la Bretagne, ni dans le Béarn, ni dans les régimens où il a servi, ni dans ceux qu'il a commandés.

Je ne prétends pas avancer d'ailleurs qu'Oudet ait été sans défauts. Il est le seul, le véritable héros de mes récits, et s'il avait vécu, il aurait obscurci une grande partie des héros que nous offrirons à la postérité. Mais cet amour exalté de la vertu et de la gloire qui remplissait son âme, ne la remplissait pas exclusivement. Je dois le dire cependant, ses défauts n'étaient pas tels qu'il n'eût pu triompher de chacun et de tous; il y en

avait de certains qu'il tolérait en quelque sorte, parce qu'ils pouvaient servir à l'accomplissement de ses vues, ou du moins les déguiser au vulgaire des observateurs, qui ne pénètre pas au-dessous de la superficie des caractères. Il y en avait d'autres auxquels il ne cédait que pour occuper son activité, quand elle n'avait pas d'autre aliment. Il y en avait enfin qu'il se faisait à dessein, et qui rentraient dans la classe des tics ou des manies. Je donnerai des exemples de chacun, pour achever le portrait d'Oudet, de manière à mettre mon amitié pour sa mémoire à l'abri de ce reproche de fol enthousiasme auquel on n'a pas le droit de s'exposer quand on écrit autre chose qu'un panégyrique.

Oudet aimait les femmes avec fureur, les aimait toutes, les trompait toutes, et n'en abandonnait aucune de pensée, de souvenir, d'affection. Son cœur était devenu un abîme de tendresse où se fondaient les sentimens les plus contradictoires. Il n'y avait pas un moment de sa vie où l'on ne pût lui tirer des larmes pour la première femme qu'il avait trahie; pas un où il ne méditât, peut-être malgré lui, d'en séduire une autre. Il était né Werther, et le monde l'avait fait Lovelace. C'est ainsi que Schiller a peint Fiesque.

Je ne dirai pas qu'il était joueur, quoique je l'aie vu souvent perdre son or, ses chevaux, ses bijoux, et toujours prêt à hasarder tout ce qu'il possédait sur un coup de dés. L'argent lui était si indifférent que la chance de perdre ou de doubler un trésor ne lui aurait pas procuré une sensation forte. Quand il en avait beaucoup, il ne songeait qu'à le donner, qu'à le semer autour de lui, quelquefois sans beaucoup de choix. Quand il en avait très-peu, il se contentait de tout. Il était sobre par goût, quoique fastueux par habitude. Je suis persuadé qu'il

ne voyait dans le jeu qu'un moyen d'occuper son attention et son temps.

J'insiste sur tous ces traits, parce qu'ils composent l'ensemble du portrait d'un homme presque inconnu, mais qui va devenir dans la suite de cette relation l'agent du système le plus hasardeux et le plus profondément conçu. Je suppose que mon lecteur m'a déjà fait quelques concessions nécessaires; qu'il s'est associé déjà, jusqu'à un certain point, au sentiment qui dirige ma plume; qu'il assiste en esprit aux scènes que je vais retracer; et c'est pour ce lecteur sensible, mais curieux de tous les détails, que je finis cette ébauche imparfaite par deux ou trois crayons caractéristiques, mais qui sont plus dignes d'une composition de chevalet, que de l'esquisse d'une grande histoire. Oudet, si distingué du reste des hommes par ses facultés, s'en était distingué à dessein par des originalités forcées qui étaient devenues des habitudes, et qui avaient fini par s'identifier à son naturel. Extrêmement recherché dans sa mise, ponctuellement exact dans son uniforme, il avait toutefois une manière de mettre son chapeau qui était unique dans l'armée, et qui n'a jamais été saisie, même par la foule des jeunes enthousiastes qui voulaient lui ressembler en quelque chose. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il attachait beaucoup de prix à cette singularité, et que je ne la lui ai pas reprochée une sois, que je n'aie vu sa main tordre machinalement sa moustache, et son front se rembrunir. Il était sujet à des distractions profondes qui le faisaient tomber quelquesois dans les méprises les plus ridicules; mais il prenait un plaisir très-sensible à en entendre parler, et ses amis savaient qu'on ne pouvait rien raconter qui lui fût plus agréable. Ils n'ont point oublié non plus ses mouvemens de tête subits, son rire fou

et sans motifs, et surtout sa chaleur pour le paradoxe. Et qui pourrait oublier Oudet. enseveli dans cette sorte de sommeil magnétique où ses distractions le plongeaient, réveillé tout-à-coup par le mot final d'une phrase, saisissant avec une rapidité qui étonnait la pensée, le sens le plus bizarre que ce mot pût fournir à l'imagination d'un fièvreux, et en saisant le texte de quelque improvisation éloquente qui entraînait l'auditeur avant qu'il eût le loisir de réfléchir sur les inconcevables folies auxquelles il abandonnait son esprit. Ce jeu d'imagination, que l'orateur terminait ordinairement par un éclat de rire, n'est pas une de ces manies que l'on imite facilement, et qui peuvent devenir contagieuses parmi les adulateurs d'un grand homme. Je déclare, quant à moi, que j'ai entendu tous les hommes éloquens que la tribune a illustrés de mon temps, mais que je ne pense point qu'un homme qui n'a pas entendu Oudet en verve, se fasse une idée juste des charmes et du pouvoir de l'éloquence.

Oudet n'avait pas été l'ami de Bonaparte: deux caractères pareils ne pouvaient se rapprocher en aucune manière; mais il l'avait vu souvent à l'espèce de cour du dictateur Barras, où le hasard l'avait porté, et où le goût des sensations tumultueuses, et l'amour des femmes l'avaient retenu. Il avait pu apprécier l'homme qui se chargeait des destinées de la France, et dont l'hypocrisie politique trompait encore l'un et l'autre parti, quelque maladroite qu'elle fût. Il savait, à n'en point douter, que Bonaparte avait le pouvoir absolu en vue, et qu'il ne s'en démettrait ni pour les souverains légitimes, ni pour le peuple. Il croyait donc qu'il était du plus grand intérêt pour les hommes loyaux et incorruptibles des deux causes, de briser de bonne heure le joug d'un étranger insolent, qui

s'arrogeait impudemment le droit de les gouverner; et il avait déjà pressenti les moyens d'un arrangement amiable qui terminerait la révolution, sans de nouvelles effusions du sang français. Il regardait comme le mobile le plus certain de son entreprise, l'organisation d'une Société secrète, sûre, dévouée, armée, si cela était possible, et prête à se lever à l'appel d'un chef absolu; mais il fallait pour cela trouver une Société toute formée, et la soumettre par l'ascendant du génie. Oudet fut à peine appelé au nombre des Philadelphes, qu'il éprouva la joie d'une âme puissante qui vient de découvrir ce qu'elle cherche depuis long-temps pour accomplir le plus grand de ses desseins : celle qu'aurait ressentie Archimède, s'il avait trouvé un point d'appui pour ébranler le monde.

- En esset, je ne crois pas qu'une autre société secrète, quand il en eût existé alors, et telle qu'on la suppose, eût pu être plus propre aux vues d'Oudet que celle qui lui ouvrait son sein. Formée sous les auspices des vertus et de la sensibilité, elle lui présentait cette garantie de probité et de discrétion sans laquelle toutes les conspirations échouent tôt ou tard, au milieu des chances les plus indubitables de succès. Oudet sort jeune encore avait toutesois sur la plupart de ses membres l'autorité de l'âge, comme celle de l'illustration et du génie. Cependant la jeunesse même de presque tous les initiés lui répondait à la fois de leur flexibilité et de leur ardeur ; l'idée de cette institution, qui leur appartenait, indiquait en eux une tendresse de sentimens qui fait toujours place, dans les adolescens qui en sont doués, à des passions énergiques et à des facultés puissantes. Enfin, le soupcon ne pouvait guère s'arrêter parmi eux, et le mystère qui avait enveloppé jusque-là leurs rassemblemens quand ils n'avaient d'autre objet qu'une communauté innocente et naïve d'affections, était de bon augure pour la sollicitude qu'ils mettraient à cacher des conciliabules plus importans et des affaires plus séricuses. La seule chose qui pouvait empêcher le succès de l'entreprise qu'une telle société se prescrivait de mener à fin, c'était le cas où ses forces seraient partagées et mises en opposition par deux génies égaux en tout et même en ambition, mais animés par des passions contraires et dirigés vers des buts différens. Or, une conscience assurée de lui-même, qui ne manquait peutêtre pas à Oudet, lui aurait suffi pour écarter jusqu'à la moindre crainte de cet inconvénient impossible. Deux hommes organisés comme lui pour le bien et capables d'influer de la même manière sur la destinée du monde, n'ont jamais existé ensemble à aucune époque de l'histoire.

Il n'était pas possible, mais il était inutile de mettre tous les *Philadelphes* dans la confidence d'un projet dont l'exécution pouvait exiger une longue suite de travaux et de soins préliminaires. Il suffisait que tous fussent engagés par l'institution même dans toutes ses tentatives, sans acception d'opinion ni d'intérêt individuel, et il ne fallait pour obtenir ce résultat qu'un petit nombre d'amendemens qui s'introduisirent successivement dans les statuts. Quelques hommes d'une maturité plus avancée, ou d'une exaltation plus prononcée, ou d'une docilité plus flexible, furent seuls admis à recevoir quelques éclaircissemens vagues sur le but qu'on s'était proposé, et réagirent sur le reste, quelquefois sans se rendre compte de l'impulsion qui leur était donnée. Oudet avait eu l'art de faire éclore une foule de pensées fortes, de faire concevoir une foule d'apercus hardis, sans paraître s'associer au mouvement des esprits qu'il dirigeait invisiblement. Le conflit même des opinions opposées plaisait à son espérance, parce qu'il semblait déposer contre la possibilité d'un mobile unique, et qu'on voyait d'ailleurs se former dans ce tumulte de sentimens contradictoires des élémens certains de régénération. Rien ne prouve qu'Oudet lui-même eût alors des vues arrêtées et un système fixe. Il voulait le bonheur de la patrie, mais il y réfléchissait encore, et il achevait de s'éclairer aux premières lueurs de l'incendie qu'il avait allumé.

## CHAPITRE II.

Révolution et nouvelle constitution des *Philadelphes*.

— Distinction des grades. — Institution despotique d'un chef absolu sous le nom de *Censeur*.

Les assemblées des Philadelphes étaient devenues orageuses comme leurs passions. Unanimes dans la haine de Bonaparte et dans l'amour de la vertu, ils l'étaient moins sur les moyens d'affranchir la patrie et d'assurer son bonheur. Quelques - uns souhaitaient intérieurement le retour des Bourbons, mais le plus grand nombre avaient été détournés de cette expectative généreuse

par la mauvaise conduite de certains nobles. Ceux-ci, contens dans tout état de choses qui leur offrait une espèce de garantie, et livrés par une crédulité imbécille à la fortune du tyran qu'ils affublaient dans leurs rêves du rôle et de la réputation de Monck, n'avaient pas plutôt trouvé cette chance de servitude et de repos qu'ils tendirent leurs mains aux premières chaînes qu'on daigna leur donner. Ils perdirent sans retour la mémoire des malheurs qu'ils avaient subis, et surtout des bienfaits qu'ils avaient reçus; et comme leur impéritie et leur vanité avaient aggravé les malheurs de la révolution, elles contribuèrent aussi dans cette époque critique où la révolution devait cesser, à l'apathie des fractions saines du peuple et à l'affermissement de la tyrannie. On sent bien que je prends cette thèse dans une acception très-générale, et cette classe a donné trop d'exemples de dévouement et de générosité, pour qu'il soit permis de la juger défavorablement sur quelques exceptions.

L'opinion de la Société ne fut donc pas difficile à fixer quand on lui offrit un moyen terme entre le retour du système de la noblesse, et des grandes calamités révolutionnaires. La Franche-Comté n'appartenait à la France que par un droit de conquête encore récent; les souvenirs de son ancienne liberté vivaient toujours dans le cœur de ses vieillards, où ils étaient entretenus depuis trois générations par une tradition touchante; le voisinage de la Suisse, et la circonscription naturelle de la province l'appelaient en quelque sorte à reconquérir son indépendance, et il pouvait en résulter un grand exemple pour le reste de l'Etat. Cette première donnée, jetée au hasard dans quelques conversations, devint bientôt une résolution arrêtée, et rien n'aurait été plus facile que son exécution précaire, si Oudet n'avait pas senti ses plans

s'agrandir avec ses moyens. L'ébranlement de quelques villes obscures, qui se seraient donné, pendant quelques jours, une constitution illusoire, et qui auraient fini par retomber sous le pouvoir d'un despote déjà puissant, ne pouvait pas convenir à son âme altérée d'un e longue gloire. Il se servit de ce projet comme d'un moyen de tenir les esprits en haleine, et peut-être comme d'un prétexte à celui qu'il mûrissait. Il avait besoin de sentir dans tous les adeptes une disposition prochaine à opérer quelque chose de grand; et il se souciait peu du genre d'aliment dont ils entretenaient l'activité de leurs pensées, pourvu qu'il remplît ce but et qu'il ne les laissât jamais retomber dans une tranquillité stérile. La République Séquanaise sut donc préparée, je le répète, dans un conseil de jeunes enthousiastes qui allaient se créer une armée, et elle devint la figure secrète des grands desseins de leur chef, qui ne pensait point

dans son cœur à distraire quelques départemens des domaines de l'usurpateur, mais à le renverser lui-même, et à renouveler sur ses débris la face de la nation toute entière. Ce premier âge des Philadelphes ne présente à la vérité qu'une série de rêves d'enfans, animés d'une ambition extrêmement mobile, mais encore incertaine dans ses projets, et dont toute la puissance ne pouvait aboutir qu'à exciter une convulsion momentanée. L'art d'Oudet fut de conserver ces germes sans altération, et sans toutesois qu'un développement prématuré lui en sît perdre le fruit. Il fallait pour cela soutenir la faiblesse, modérer l'emportement, flatter toutes les passions, nourrir toutes les vertus, et ne pas laisser passer un jour sans séductions et sans prestiges. Entreprise étonnante qu'on n'oserait citer que comme un des jeux les plus audacieux de l'esprit si elle était restée sans résultats.

Il s'en fallait de beaucoup que tous les

Philadelphes entrassent dans ces communications. Oudet avait trop de jugement et de connaissance du cœur humain pour ne pas les proportionner à ses forces, suivant les individus qui l'entouraient. Pour les uns, ce n'étaient que des suggestions légères, des hypothèses essayées; pour les autres, on en faisait un objet d'espérance; pour ceux-ci, c'était une perspective lointaine; pour ceuxlà, c'était une entreprise en action, une conspiration commencée. Ainsi, concouraient au succès de ses vues sutures, et ceux qui croyaient deviner ses vues actuelles et ceux qui croyaient les servir; toutes les facultés étaient en jeu sans être trop tendues, parce qu'elles étaient employées avec une économie exquise qui les exerçait sans les user; chacun avait sa tâche et la remplissait avec orgueil, parce qu'il ne pouvait pas croire qu'il y en eût de plus nobles et de plus complètes.

Oudet s'était initié aux secrets de pres-

que toutes les Sociétés de l'Europe, sans autre motif que d'enrichir la sienne de ses découvertes. Il avait été souvent étonné de l'inutilité de ses recherches, et de la pauvreté de toutes les sciences maçonniques qui effraient si dérisoirement je ne sais quel gouvernement, qui aurait aussitôt fait de se les attacher par un privilége, que de les supprimer par un édit. Il ne leur avait emprunté que la distinction des grades, et quelques signes de reconnaissance.

Cette hiérarchie, qu'Oudet appelait l'Echelle Philadelphique, et qui n'était bien connue que de lui, pouvait embrasser tous les rangs de la société, et envelopper dans son système tout ce qui restait d'hommes forts, dans l'état de dégradation morale où la France était près de tomber. Je dirai un mot des classes inférieures à la Société des Philadelphies proprement dite, qui était le centre commun de l'institution entière; mais

je dois parler d'abord des classes supérieures qui ont seules influé sur les résultats dont j'ai promis l'explication.

Oudet avait créé dans l'ordre une dignité souveraine, monarchique, et absolue par le fait, à laquelle un Philadelphe ne pouvait arriver qu'à travers deux grades successifs, dont le plus élevé ne comportait qu'un nombre donné d'initiations; le grade intermédiaire n'était qu'une épreuve très-bien entendue, qu'on ne pouvait pas surmonter sans une grande force d'esprit : c'étaient, pour ainsi dire, les limbes de la conspiration, et le point auquel on arrêtait toutes les âmes généreuses, mais plus ou moins timorées, qui n'avaient pas une portée assez forte pour en atteindre le but. C'était une pierre d'attente sur le chemin du dévouement; mais elle avait cet avantage, qu'on y restait sans honte et sans rien soupçonner au-delà:

si on manquait de la vigueur nécessaire pour la franchir; le second degré comprenait le complément de tous les secrets, au secret près du chef suprême, qui n'était jamais su que de lui. J'avoue que c'est là une institution très-despotique, et qui l'était d'autant plus, que cet autocrate à pouvoirs illimités avait le droit, ou la faculté de les perpétuer à jamais parmi ses affidés les plus familiers, ou de les transmettre de main en main dans des besoins imminens, mais vaguement prévus, qui étaient faciles à supposer. Rien ne ressemble mieux à la puissance du vieillard de la Montagne, si celle-ci même n'est pas plus absolue et plus sûre encore; mais je doute qu'une conspiration puisse être mieux conçue, et que le moteur d'un parti ait jamais fait agir des ressorts plus compliqués et moins visibles. Leur disposition était telle, en effet, qu'il pouvait les briser tous de son plein gré, et tourner la Société à un autre usage, sans que la Société fût détruite.

Les personnes qui ont quelque habitude des dissérentes Sociétés secrètes de l'Europe, qui ont étudié leur origine, et qui ont cherché à se rendre compte du but qu'on s'était prescrit dans leur formation, pensent assez généralement que la plus célèbre et la plus passive de toutes, je veux dire la Maçonnerie, n'était dans son institution qu'une imitation réduite de l'état social, pris depuis ses commencemens, et suivi dans tous les perfectionnemens qu'il avait éprouvés. Le premier grade est fondé sur la découverte et l'usage du feu, qui doit avoir été le premier objet de ralliement des Sociétés d'hommes, suivant les opinions les plus universellement reçues. C'est celle de Vitruve, de Cicéron, du president des Brosses, qui n'a pas pensé à cet argument pour appuyer son hypothèse. Le

second grade est tiré de l'agriculture, second état de l'homme, quand il eut appris à extraire et à fabriquer le ser par le moyen du seu, et, par conséquent, à retourner la terre avec la bèche et avec le soc. Le troisième grade est emprunté à l'architecture. C'est une figure de la construction des maisons et des villes, qui est le complément de l'état social dans son âge le plus simple. C'était aussi le complément de l'ancienne Maconnerie, avant qu'elle ne se fût enrichie ou appauvrie de grades supplémentaires, qui toutesois ont été presque toujours créés dans le même esprit. Presque tous les états de la Société, jusqu'à celui du grand-prêtre et du roi, sont plus ou moins représentés par les différens degrés de la hiérarchie maçonnique; mais cette intention secrète des législateurs de l'ordre a disparu sous tant de formes ridicules et de superstitions absurdes, qu'elle ne se révèle plus

qu'à l'œil scrutateur du philosophe. Elle est perdue pour le reste, et la Maçonne-rie, sans but ou trompée sur son but primitif, ce qui est la même chose, demeure la plus vaine et la moins dangereuse des Sociétés secrètes. Elle s'ignore complétement elle-même.

Il paraît qu'Oudet, qui n'avait pas tardé à reconnaître ces anciens élémens, avait cru pouvoir se les approprier dans l'abandon où ils étaient laissés, et les faire servir à un usage plus utile qu'aucun de ceux que la Maçonnerie s'était jamais proposés aux époques les plus florissantes de son histoire. Il entreprit de réaliser ce type moral, et de créer, dans la société politique, une Société modelée sur elle, quant à la division des Etats et à la forme générale des institutions, mais composée d'une élite si pure d'hommes de tous les rangs et de tous les emplois, que les déviations de la société

politique ne pussent jamais l'entraîner audelà de ses propres lois, et qu'elle restàt au milieu des révolutions du monde, comme un monument inaltérable de la civilisation perfectionnée. C'était là, du moins, le prétexte nécessaire et spécieux de son entreprise, et c'était aussi le mystérieux moyen qu'il devait faire servir à son succès. En choisissant, de part et d'autre, tous les hommes forts qui supportaient impatiemment le poids de la tyrannie naissante, et en les ordonnant suivant leurs états respectifs, en autant de classes diverses, Oudet s'assurait du contact des opinions analogues, de l'harmonie des volontés, de l'ensemble entier d'un système social extrêmement puissant, dont l'organisation se trouverait toute faite et toute propre à ses desseins, dans le cas même d'un écroulement plus vaste que celui qu'il préparait. Philadelphie était dès-lors, dans son état spéculatif, et se trouva depuis

dans l'exécution des plans de son premier chef, une nation dans la nation, mais une nation sorte de jeunesse, de lumières, de courage, et surtout de dévouement et d'obéissance. Elle eut sa noblesse, son clergé, sa magistrature, son armée, son peuple. Les derniers rangs, les degrés les plus vils n'y furent pas dédaignés, en tant qu'ils pouvaient être utiles à la conservation d'une Société bien entendue, et les liens de cette république cachée furent si inviolables, que l'observateur le plus habile aurait peine encore à les démêler. Oudet s'élevait au milieu d'elle comme cet Hercule gaulois, emblème ingénieux de l'éloquence et de la force, et qui tient tous les hommes attachés à d'invisibles nœuds par la séduction de la parole.

Je marche d'admiration en admiration, en racontant ces combinaisons improvisées et mises en action par un homme de vingtcinq ans, ivre de jeunesse, fou de plaisir, inconséquent dans ses manières, frivole dans ses goûts, créature légère, inconstante, mobile, qui paraissait ne devoir exciter d'autres soupcons que ceux d'un père sage ou d'un mari défiant, et qui tenait d'une main le fil des intrigues les plus vaines, et de l'autre celui des conjurations les plus sérieuses. Malheureusement, je dois le redire souvent, j'ai contre moi la prévention du lecteur étranger à tous les faits, et qui hésite à admettre un héros inconnu. Il faut qu'il me suive dans le labyrinthe de cette histoire mystérieuse, et qu'il en ait parcouru tous les détours, avant de souscrire à mon enthousiasme, parce que l'approbation des hommes n'est presque jamais qu'en raison des résultats qu'on leur présente, et qu'ils n'accordent qu'une estime froide et muette aux talens qui n'ont pas éclaté. Jetons un dernier coup d'œil, au moins, sur l'extrémité de ce rayon de

l'Empire où se préparent, dans un silence si profond, des événemens si étranges, et nous irons rejoindre, dans les camps,' l'homme étonnant qui les a calculés.

## CHAPITRE III.

Premier âge des *Philadelphes*. — Censure d'Oudet. — Premier but. — Fédéralisme. — République séquanoise.

La république séquanoise était probablement le dernier espoir ou le pis-aller d'Oudet; il devait donc laisser dans sa capitale un noyau puissant, sur lequel il pût rétrograder en cas de besoin, s'il échouait dans ses autres prétentions; il avait d'ailleurs intérêt à s'assurer d'une certaine quantité d'hommes éclairés sur la discipline de l'ordre pour l'instruction des can-

didats nombreux qu'il allait former; enfin, il comptait dans le berceau des *Phi*ladelphes quelques créatures dévouées, dont il pouvait employer utilement l'esprit, le zèle et la main. Il en fit, jusqu'à nouvel ordre, le quartier-général de la Société, et il y présida lui-même à des assemblées des trois grades.

Comme je n'ai ces divers renscignemens que d'après des papiers incomplets et des récits, qui ne peuvent manquer de vérité, mais qui manquent d'ordre et de précision, on n'attend pas que j'essaie de caractériser les personnages accessoires dont le chef des *Philadelphes* avoit jusqu'alors appuyé son audacieux système. Deux seulement me sont connus, et presque tous ont vécu obscurs jusqu'ici, par impuissance ou par choix. Certains même ont transgressé les principes de l'institution, pour se lier à la cause de la tyrannie, du moment où elle leur a offert un peu de sécurité, mais

sans acheter ses faveurs par des délations criminelles. Le nom des *Philadelphes* serait encore inconnu du pouvoir si je ne le portais jusqu'à lui, pour le recommander à l'estime et à la reconnaissance des âmes nobles. Cette Société est peut-être, de toutes les Sociétés qui ont eu réellement un secret, la seule dont le secret n'ait jamais été promulgué qu'après qu'il était devenu inutile; et quand les secrets d'une Société pareille deviennent inutiles, on sait qu'ils deviennent dangereux.

Le troisième grade reposait en essence sur l'abnégation individuelle d'état. L'homme qui y était admis cessait d'être autre chose, au moins quant à ceux de ses devoirs particuliers qui auraient contrarié les devoirs de l'institution. Il sortait de la Société générale pour devenir l'instrument aveugle de la Société spéciale à laquelle il s'était dévoué, et cet engagement étendait son obligation bien au-delà de l'obligation de

la vie. On ne crut pas pouvoir isoler le *Philadelphe* de ce grade par trop de moyens divers; et le seul de ces moyens que je puisse écrire fut l'abnégation de nom. Il fallait un nouveau baptême pour un dévouement de sang.

Tous les noms furent choisis, soit à cette époque, soit à celles que je suis obligé de consondre avec elle, autant parce que je manque de documens exacts que parce que je verrais peu de nécessité à revenir sur ces matières, tous les noms, dis-je, furent déterminés d'après des données préalables et saillantes de caractère, ou d'après la destination forcée à laquelle le récipiendaire se soumettait en adhérant aux règles terribles, qui devenaient son unique loi. Ainsi, un adepte habile et ferme qui pouvait se saisir quelque temps d'une émeute populaire, et la donner à l'institution, après l'avoir réduite à ses vues, fut nommé Marius. Un jeune homme turbulent, d'un esprit vif, d'une âme fougueuse, facile à selier, à se répandre, à se communiquer à tout le monde, adroit à se faire aimer, reçut le nom d'Alcibiade. Spartacus, dont je parlerai quelquesois, était le Séide d'Oudet. Ses mœurs franches, rustiques et. toutes républicaines, le rendaient propre à effectuer le soulèvement des esclaves contre les maîtres. L'influence de ces noms était si puissante qu'elle s'étendait visiblement sur la vie privée. Caton, Thémistocles et Cassius sont morts par le suicide comme leurs patrons.

Oudet n'était pas de ces hommes qui fussent obligés de se déguiser pour marcher au but. S'il ne s'était pas nommé le chef de la ligue séquanoise, on l'aurait forcé à prendre ce titre qu'il était seul capable de porter. Les *Philadelphes* le saluèrent du nom de *Philopæmen*, nom sous lequel je le désignerai souvent désormais, parce qu'il prêtera une autorité de

plus à mon récit, puisque la fortune injuste a voulu que le nom de Philopæmen restât plus illustre que celui d'Oudet. Cette cérémonie achevée, il prépara tout pour rejoindre le régiment qui venait de lui être accordé, et pour compléter sa grande entreprise. Il ne partit point cependant sans en combiner les moindres moyens dans l'assemblée du grade suprême. Des voyageurs furent mandés dans les provinces voisines pour y porter les premières initiations de l'ordre; les grades inférieurs furent établis et communiqués. On créa des Sociétés de Miquelets dans les villes des Pyrénées, de Barbets dans celles des Alpes, de Bandoliers dans le Jura, la Suisse et la Savoie, et des Frères bleus dans les régimens; la commotion fut rapide et immense; et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'elle ne coûta, tout au plus, que quelques frais de voyage. Six mois n'étaient pas écoulés qu'un abîme était creusé sous le trône de Bonaparte, au moment où il paraissait s'asseoir sur les bases les plus inébranlables.

A dater de ce jour, Philadelphie fut presque toujours où était Philopoemen. L'institution continua à subsister dans sa première patrie, mais elle n'y fleurit point, et peut-être même elle s'y oublia à la longue. L'âge des grandes passions, des grands malheurs, des ennuis plus pénibles encore, qui flétrissent toutes les illusions de la vie, était arrivé pour quelques-uns de ses membres. D'autres s'endormirent dans les douceurs de la paix domestique; d'autres surent aisément distraits du roman de leur jeunesse par l'éclat des places et des honneurs. Les premiers régimens qui furent envoyés à Besançon, comme au centre de l'ordre, pour y recueillir les lumières dont cette ville avait été le foyer, y ranimèrent bien quelques étincelles de l'ancien enthousiasme; mais leur lueur fut, dit-on,

si passagère, qu'elle se laissa tout au plus remarquer dès lors dans quelques rares circonstances que la suite des événemens doit amener sous ma plume. Philopoemen y avait cependant laissé quelques zélateurs fidèles, et dont le nom revenait souvent à sa mémoire.; Thémistocle, Publicola, Werther, dont la bouillante activité et l'intelligence romanesque enrichissaient tous les jours la Société de nouveaux adeptes, ou de candidats précieux; Spartacus enfin, qui, moins attaché à l'institution qu'à Philopæmen lui-même, se retrouvait à tout moment sur ses pas, sans autre ambition que des services à rendre, ou des périls à courir pour la gloire de son maître.

## CHAPITRE IV.

Introduction de la Société dans l'armée. — Procès d'Arena. — Soupçons de Bonaparte. — Suicide de Morgan. — Institution de la Légion d'Honneur empruntée aux *Philadelphes*.

Nous sommes arrivés au moment où l'institution s'introduisit simultanément dans trois régimens de ligne, deux régimens d'infanterie légère, un régiment de Dragons, et de là dans toute l'armée. Quoique présent à quelques-unes de ces initiations, je n'ai ni l'intention, ni le droit d'en rapporter les détails; mais la

simple énonciation d'une tentative si hardie et si heureuse, sussit pour en saire présumer tous les résultats possibles, d'après ce que j'ai dit de la hiérachie de l'ordre et de la souveraineté très-réelle de son chef. Qui croirait qu'il s'agit de la conspiration la plus audacieuse, tramée sous les yeux les plus vigilans, dont les ramifications se sont étendues le plus loin, et ont subsisté le plus long-temps; et que son secret, si répandu qu'il était quelquesois devenu celui d'un corps tout entier, n'est jamais parvenu, au moins d'une manière bien lucide, au tyran qui avait tant d'intérêt à le surprendre? Qui croirait que la révélation de cette entreprise inouïe sera une chose nouvelle pour béaucoup de monde, même dans les corps respectables et généreux où elle s'est formée, où elle a múri, où elle a obtenu tous les développemens dont elle était susceptible? Rien ne s'opposait, du moins, à ce qu'elle fût faite aujourd'hui; je dévoile

un mystère respecté depuis douze ans : mais je dois répéter que ce mystère ne subsiste plus. Quel est le corps de l'armée qui dissimule son affiliation à une Société secrète de l'ordre maconnique, et qui ne souffre pas que son nom soit porté sur les états de cet ordre et sur ses calendriers? Pourquoi la Société des Philadelphes, qui a tant à se glorifier de sa destination et de ses services politiques, ne ferait-elle pas le même aveu? Pourquoi serait-on obligé de cacher à l'histoire, que l'armée française, si grande, si renommée, si justement illustrée par ses vertus militaires, le fut aussi par de hautes vertus politiques; qu'elle détesta de tout temps la tyrannie; qu'elle seule en réprima les accroissemens, quand la flatterie des ordres civils les plus libéraux par leur essence, ne cessait d'y applaudir, et que toutes les conspirations qui l'ont lentement ébranlée avaient été conçues au milieu de nos camps? Eh quoi! les pam-

phlets insolens de quelques frondeurs, les calomnies déhontées de quelques feuilles étrangères iraient-elles attester à la postérité que l'armee fut jamais un instrument passif de la gloire de Bonaparte, quand il ne faut qu'un mot pour les confondre! Etce mot, me reprocherait-on de l'avoir dit? L'armée entière n'a servi que la patrie et la gloire nationale. Si beaucoup de nos soldats se sont attachés à la cause du général qui les conduisait, par cette communauté de périls, de succès, et surtout de revers, qui lie en dépit d'elles-mêmes, les âmes reconnaissantes et les âmes généreuses, ils n'ont pas fait abnégation, dans ce mouvement d'affection personnelle, des nobles sentimens qui caractérisent un cœur francais : l'amour de la liberté et des droits légitimes n'ont cessé de vivre dans leur pensée, et c'est parmi eux que se sont élevés les plus courageux desenseurs des causes justes et malheureuses! Je n'ai pas besoin

de les nommer maintenant, puisque leurs noms vont se succéder dans l'ordre de leur dévouement; mais je ne sortirai pas de cette question sans rappeler que c'est encore à l'armée que le bienfait de la restauration est dû, puisqu'elle l'a appelée par ses vœux, secondée par ses efforts, par le concours des supérieurs, par le bon esprit des soldats, et qu'elle l'aurait opérée d'ellemême quelques jours plus tard. Il n'y a pas un officier français qui en doute.

Ajouterai-je quelque chose encore? La brillante campagne des alliés, qui n'a rien ôté à notre gloire intérieure, n'a fait qu'augmenter celle de quelques-uns de nos généraux. Elle a été dirigée, jusqu'à un certain point, par deux capitaines illustres qui ont honoré la France par leurs exploits, avant de contribuer à sa délivrance. Leurs noms planeront encore sur le grand événément auquel ils ont présidé; et si rien ne s'oppose à ce que l'avenir connaisse tous les

ressorts du présent, l'avenir saura qu'ils étaient aussi Philadelphes.

Je marche à tâtons dans l'histoire de Philadelphie, aux trois premières années du siècle. Philopoemen créoit, mais les ténèbres du chaos obscurcissent quelquesois son ouvrage, qui ne m'a d'ailleurs été connu que par des récits particuliers. La conspiration malheureuse de l'adjudant-général Arena, qu'il avait connu à Alexandrie, pourrait s'y lier par quelques circonstances. L'ouvrage saisi entre les mains d'Arena et de ses coaccusés, et désigné dans leur procédure sous le titre du Turc et du militaire français, était certainement de la plume de Philopoemen, et ne pouvait sortir que d'elle, si l'on en juge par cette chaleur de style et par cette audace d'images qu'aucun homme ne possédait au même degré. Quoique la responsabilité de son immense entreprise exigeât la discrétion la plus stricte, il avait été obligé d'admettre

quelqu'un à cette confidence, et j'ai sur ce point remarquable l'affirmation de Spartacus. Cependant, j'ai peine à croire qu'il ait influé autrement sur une conjuration hasardée, dont les élémens et le but étaient d'ailleurs peu dignes de lui, quoiqu'elle ait offert quelques circonstances mémorables dans les débats. Ce qu'il y a de positif, c'est qu'Arena, dont je n'ai jamais entendu dire que du bien, à l'exagération près de son républicanisme outré mais pur, recherchait avec affectation les manières de Philopoemen, depuis leur rencontre en Piémont, et que c'était à l'aide de cette réflexion imparsaite qu'il avait ébloui quelques esprits de la fausse espérance d'un succès impossible. On ne pourrait pas croire d'ailleurs que Philopæmen, occupé du projet qu'il a suivi jusqu'à la mort, eût perdu le long séjour qu'il fut obligé de faire à Paris pour les affaires du soixante-huitième régiment, sans en tour-

ner les loisirs au grand objet de bonheur et d'utilité publique qui remplissait exclusivement son âme. Cet espace est cependant peu rempli, soit dans le journal rapide et souvent illisible qu'il a laissé de ses principales opérations, soit par les traditions que ses amis en conservent. Sa vie étoit sombre, pensive, retirée, mais studieuse. Plutarque, cher à sa première jeunesse, faisait encore le charme de ses jours et de ses nuits. Il aimait avec tant d'affection Montaigne et Charron, qu'il avait détaché quelques feuilles de leurs livres pour les porter toujours avec lui. La littérature italienne lui devenait familière, et il passait une partie des heures à seuilleter Machiavel et Alfieri, ses auteurs de prédilection parmi les ultramontains. Enfin, il récupérait des jours perdus, en revenant sur son éducation ébauchée, et en se persectionnant dans la connaissance de la langue latine. Il serait remarquable, mais il est possible, dans l'idéeque je me

suis faite de son caractère, qu'il ait consacré deux ans de sa plus grande force à se refaire écolier, pour se rendre capable de supporter sa mission, dans toutes les hypothèses où elle pouvait le placer.

Philopoemen vivait alors très-simplement, et d'une manière qui aurait paru incompatible avec son caractère connu, s'il n'avait pas eu réellement la secrète intention de faire une épreuve sur lui-même. Il passait deux heures tous les soirs, quelquesois seul, quelquesois accompagné d'un ou deux officiers, et plus fréquemment avec Spartacus et moi, dans un casé très-obscur, situé à l'angle de la rue des Marais, et qui était tenu à cette époque par un nommé Putode, que les visites assidues du bonhomme Mercier avaient achalandé. C'est celui-ci qui m'entraîne dans cette digression, et qui me fournit une anecdote très-liée à mon sujet, dans lequel elle remplira un intervalle vide. Jamais Philopoemen et Mercier ne s'étaient

vus, et le second, que tout le monde connaissait de nom, devait ignorer tout-à-fait le premier, qui se dérobait en quelque sorte à tout le monde. Nous causions de choses indifférentes, Spartacus et moi; et Philopoemen, l'esprit fixé sur quelques grandes pensées, nous écoutait sans nous entendre, quand Mercier entre, marche vers sa place habituelle, abaisse vers nous, par hasard, ses yeux vaguement contemplatifs, et les fixe sur Oudet qui le regardait sans le voir. Il s'arrête; et, possédé de ce démon physiognomonique qui lui a fait dire tant de choses extraordinaires, parmi lesquelles je reconnais beaucoup de ridicules folies, il s'appuie sur sa canne, d'un air inspiré qui nous frappa tous. «Jeune « homme, dit-il à Oudet, pardonnez au « vieux Mercier de vous troubler un mo-« ment dans vos méditations; j'en connais « hien toute l'importance, et Dieu me garde « d'en empêcher le résultat. Je lis sur votre

« front tous vos projets et toutes les forces w que vous avez pour les accomplir. Sauvez « la France, puisque vous l'avez résolu; u mais au nom de Dieu, ne saites pas re-« tomber sur elle, à votre tour, le joug « dont vous voulez l'affranchir. » Cette scène singulière ne se passait pas sans témoins. Outre Spartacus et moi, il y avait autour de Mercier trois ou quatre personnes qui peuvent vivre encore, et parmi lesquelles on me nomma le chevalier de Bonneville. Une rencontre de ce genre n'aurait été négligée ni par Sertorius, ni par Mahomet. Je ne l'ai citée cependant ni comme une preuve de la destination d'Oudet, ni comme un exemple de la perspicacité de Mercier; mais comme une de ces circonstances étranges que Plutarque n'aurait pas oubliées, s'il avait eu à écrire l'histoire d'Oudet, parvenu au dernier terme de sa carrière, à travers tous les genres de gloire qui lui étaient réservés.

J'ai dit que le secret de la conspiration n'était jamais parvenu à Bonaparte d'une manière bien lucide; et la raison en est extrêmement simple. Philopoemen était le centre unique d'une foule de cercles enclavés les uns dans les autres sans aucune connexion sensible. Tous ces cercles étaient composés d'agens essentiels d'une conspiration inconnue, dont le secret résidait dans un seul homme. Il n'y avait autour de lui qu'une pensée, mais elle était disséminée sur tant de points, qu'elle n'avait d'existence collective qu'à ses yeux, et qu'elle ne pouvait être mise en action que par sa volonté. Peu d'hommes ont été plus avant que moi dans les secrets les plus intimes de son cœur; mais celui de Philadelphie était l'Arche sainte, et je ne m'en suis formé une notion claire qu'après six ans d'observations successives. Encore ces notions sont-elles bien loin d'avoir l'autorité de fait dont les tribunaux ont besoin

pour prétexter les jugemens que la tyrannie leur impose, et pourtant elles ont été vérifiées depuis par l'expérience des résultats. Qu'aurait donc pu contre lui le délateur des derniers rangs, qui ne voyait dans la Société qu'une institution de caprice, à laquelle il était attaché par une dépendance étroite, mais sans but, sans nécessité sensible, sinon semer quelques méfiances inutiles et toujours frustrées, dont la honte serait retombée sur lui? C'est ce qui arriva cependant, et c'est ce que Philopoemen avait prévu sans s'en effrayer. L'existence de la Société sut connue, mais sa destination ne sut point devinée. Dans le vague de ses soupçons, le consul, alarmé sans être convaincu, se borna à quelques mesures de police militaire. Deux généraux, et un certain nombre d'officiers supérieurs recurent leur retraite. Philopoemen fut renvoyé à son corps, qui occupait alors la garnison de Saint-Martin, à l'île de Ré. Il

y fut accucilli avec un enthousiasme qui aigrit les défiances, mais qui ne les éclaira point; et ce premier revers augmenta l'importance de l'institution, sans la compromettre.

C'est ici la place d'une anecdote bien curieuse, qui ne sera pas nouvelle pour le grand nombre des Philadelphes, mais qui frappera les autres par un rapprochement dont ils ont souvent cherché l'explication. Je ne sais plus de quel corps était le capitaine Morgan qui fut arrêté à l'époque où je suis arrivé, sur la simple déclaration d'un homme étranger à la Société, qui avait remarqué parmi ses bijoux quelques joyaux d'une forme singulière. Quoi qu'il en soit, Morgan, bien atteint et bien convaincu de posséder les signes et les secrets d'une Société que l'on cherchait à investir, fut soumis aux interrogatoires les plus sévères, aux épreuves les plus pénibles, aux rigueurs les plus obstinées; et on lui notifia formellement qu'il n'obtiendrait jamais d'adoucissement à son sort, tant qu'il ne révélerait point les particularités dont le hasard, ou l'initiation, l'avait fait confident. Ce héros, qui pouvait tout dire sans rien livrer, car il n'avait encore reçu que les premières communications et ce qu'on appelait le baptême de l'Ordre, ne put supporter ni l'idée de cette trahison, ni la cruauté des traitemens dont on le menacait. On le trouva mort dans son cachot, la poitrine découverte et le sein empreint de la même figure qu'on avait surprise dans ses effets, lors de son arrestation, Cette figure fut quelque temps après celle de la croix de la Légion-d'Honneur, avec le seul changement de la tête et de la devise. Ainsi, le signe caché des Philadelphes devenait un signe public, et quelques-uns des adeptes de l'ordre le plus élevé en conçurent de l'essroi, parce qu'ils crurent deviner tout ce que cette combinaison avait

d'insidieux. Philopoemen entra cependant au milieu du petit cercle que notre grade composait, le front levé, l'œil pur, le sourire sur les lèvres, et nous saluant avec cette affabilité charmante qui lui gagnait tous les cœurs. « Eh bien! frères, dit-il, qui l'aurait cru! Bonaparte est notre complice, Philadelphie est consacrée, et c'est la Légion-d'Honneur qui renversera la tyrannie. » Nous étions décorés tous, et nous le regardâmes avec tristesse, parce qu'il ne l'était point, et que cet oubli volontaire dans lequel on avait laissé le plus brave des braves, était humiliant pour ses camarades. Il nous comprit assez tôt pour nous épargner des excuses; et, ouvrant brusquement sa veste, pour nous faire voir la croix du grade, qui était cachée dessous : « Elle est là, dit-il; ensuite, portant sa main sur une forte cicatrice qu'il avait au-dessus de la clavicule, il ajouta: Elle est là; et puis, en la rabaissant vers son cœur, elle est là.

Et il nous tendit ses bras, où nous nous précipitâmes ensemble. De six que nous étions ce jour-là, nous ne restons que trois, et un des trois autres a eu le bonheur de mourir avec lui.

Je viens de le faire parler deux fois, et je crois avoir rendu ses paroles telles que je les ai entendues; mais qu'elles sont loin sans doute de l'être comme il les a dites! J'avoue que je ne concois pas la possibilité de faire sentir ce que sa physionomie, ses gestes et ses inflexions ajoutaient de charme et de séduction à ses paroles; c'est de lui qu'on est obligé de dire, comme Eschine de Démosthène : Que serait-ce si vous l'aviez entendu? Nous ne devions plus l'entendre long-temps, et quelques-uns de nous ne devaient jamais le revoir. Les soupcons qu'il avait excités, aggravés par de fausses déclarations, car il n'y en eut pas une qui reposât sur les

faits véritables, suffirent pour déterminer sa première proscription. Il fut destitué quelques jours après, avec ordre de se retirer à Ménale, petit bourg du Jura, voisin du lieu de sa naissance, et de ne point en sortir. L'exil ne pouvait rien au bonheur d'un homme tel que lui; mais il aimait trop la patrie pour laisser imparfaites les grandes résolutions qu'elle lui avait inspirées, et pour abandonner Philadelphie, son ouvrage et son espérance. Un ambitieux, qui n'aurait eu que sa gloire personnelle en vue, l'aurait peut être fait; mais la gloire personnelle n'entrait dans ses considérations que d'une manière très-secondaire, quoiqu'il y attachât beaucoup de prix. Sa grande âme n'aimait rien autant que son pays; et quand il fut trop certain qu'il lui était devenu inutile, au lieu de s'abandonner à un lâche désespoir, ilse chercha un successeur qui pût recevoir le dépôt de toutes ses idées, et qui fût capable de les mettre en œuvre. Le monde ne nommait alors qu'un seul homme à qui Philopoemen crût devoir cette concession : c'était Moreau.

## CHAPITRE V.

Second âge des *Philadelphes*. — Admission et censure de Moreau. — Conspiration de Pichegru, inexactement appelée *Conspiration de Moreau*. — Hésitation de Moreau expliquée et justifiée par l'histoire des faits.

Lorsque le chef temporaire de la Société avait achevé son exercice, ou bien lorsque des considérations d'intérêt public ou des affaires personnelles, dont le motif était accueilli, le forçaient à s'en démettre, il adressait à la réunion urbaine la plus nombreuse qu'eussent alors les *Philadelphes*, une liste de vingt-cinq personnes qu'il avait

soin de choisir dans le grade supérieur, et parmi lesquelles l'assemblée nommait cinq candidats au scrutin. Le bulletin de cette nomination lui était renvoyé séance tenante, et il le faisait connaître par autant de copies aux cinq candidats désignés. Chacun de ceux-ci envoyait son vote, et le successeur de ce chef suprême, que nous reconnaissions sous le nom de Censeur, était choisi à la majorité absolue des voix : dans le cas de deux contre deux et d'une voix perdue, l'ancien chef décidait sans contestation.

Ce chef devant être choisi presque toujours parmi des militaires, on avait dû prévoir le cas où il serait ravi à la Société, sans avoir préalablement pourvu à son remplacement. Il adressait donc tous les mois, à la principale assemblée, une liste close de vingt-cinq candidats, qui ne devait être ouverte qu'en cas de mort, de disparition constatée, ou de réclusion à temps. Cepen-

dant, les statuts qui n'avaient rien omis de tout ce qui pouvait donner au chef de l'institution l'autorité la plus exclusive, lui permettaient d'élire lui-même son successeur, par privilège de nomination clinique ou in articulo mortis, dans le cas où il était frappé sur un champ de bataille, ou conduit à l'échafaud, pour le service de la patrie, ou pour le service de l'Ordre. Cette transmission de pouvoirs se faisait alors par une simple communication verbale, et par la cession des attributs que le chef devait toujours porter sur lui; ou bien dans le cas où il ne lui était pas possible de communiquer immédiatement avec la personne qu'il avait l'intention de désigner, elle était reconnue et mise en vigueur sur la foi de son codicile.

Philopoemen ne voyait donc aucune difficulté à l'élection de Moreau. Il était sûr de flatter son grand cœur en lui offrant les bras et la vie de quatre mille officiers dévoués, de toutes armes, et d'un nombre considérable de jeunes et énergiques citoyens, distingués par de grandes qualités morales, ou par des talens précieux. D'un autre côté, il ne faisait pas de doute que le nom de Moreau n'attirât toute l'attention de l'assemblée à laquelle le choix serait remis, et la plus nombreuse des réunions urbaines n'excédant pas trente personnes, il n'y avait rien de plus sacile pour lui que d'amener dans le lieu de sa propre résidence un nombre majeur de Philadelphes, pris parmi ses plus affidés. Enfin, car il avait l'habitude de tout prévoir, dans le cas où la grande réputation de Moreau produirait un effet contraire à son attente sur des esprits prévenus contre tous les genres d'illustration et de gloire qui pourraient compromettre leur indépendance, il ne devait pas hésiter à faire usage du privilége de l'élection clinique, soit en disparaissant tout-à-coup du milieu de l'exil, soit en se dévouant à la mort des conspirateurs, par quelque complot arrangé qui ne hasarderait que sa vie. Il manquait cependant une condition essentielle à l'exécution de son plan, c'était que Moreau fût Philadelphe, et qu'il pût ou qu'il voulût le devenir. Philopoemen n'avait jamais servi sous les yeux de Moreau. Il n'en était pas connu de vue, il ne lui avait peut-être jamais été nommé; et dans ces circonstances difficiles, le vainqueur d'Hohenlinden était signalé trop hautement à Bonaparte par sa renommée, il était le centre de trop d'espérances et l'objet de trop d'embûches pour ne pas être extrêmement disficile dans ses rapports et réservé dans ses communications. Cependant, Philopoemen, au mépris du ban qui lui interdisait l'entrée de Paris, s'empressa de s'y rendre pour nouer avec Moreau les relations dont il faisait dépendre le salut de la France. Un hasard heureux, car il lui avait été impossible de prévoir cette circonstance, avait placé alors auprès de Moreau lui-même l'homme du monde qui était le plus digne d'apprécier les vues de Philopæmen, le général Lahory, surnommé depuis Thrasybule. Après son initiation, Philopæmen obtint aisément d'être présenté par lui au général, et cette communication qui eut lieu à Grosbois, dura trois heures entières, à la satisfaction de tous deux. Ils s'entendirent des le premier mot, parce que l'opinion qu'on avait fait concevoir à Moreau des hautes qualités de son nouvel ami ne pouvait qu'être avantageusement confirmée par son seul aspect. J'attendais Philopæmen dans ma calèche, et je sus surpris de sa joie. Elle ne se manifestait que par des exclamations et des phrases entrecoupées qui, de la part d'un autre homme et dans une autre occasion. auraient présenté quelque apparence de délire. C'est qu'il venait de voir sa pensée se réfléchir dans le cœur de Moreau comme dans un miroir, et que, d'après cette unité de vues, cette sympathie de caractères, il ne doutait plus du triomphe de la société et du salut de la patrie. Il n'y avait rien d'ailleurs à changer à son ouvrage. Il sentait que l'ensemble de son système avait pourvu à tout, et Moreau n'avait pas trouvé une objection qui ne fût prévue, pas une condition essentielle qui ne fût devinée, pas un danger qui ne sût écarté, et quelquesois tourné à l'avantage du plan par des précautions ingénieuses et sûres. Toutes les fois qu'il m'a dit : « Il faudrait, » s'écriait Oudet, j'ai pu lui répondre : « cela existe »! A la sin il a repris, en me serrant la main avec expansion: « Puisque cela existe, je suis à la France et à vous. Je ferai mon devoir. » Je ne doute pas qu'il ne le fasse, reprenait Philopæmen. Voilà de grands événemens et une grande destinée.

Ces détails me frappèrent tellement, ils sont si présens à ma mémoire, que je pourrais facilement en étendre le récit, mais les événemens me pressent. Les circonstances qui accompagnèrent la réception de Moreau ne sortirent pas cependant d'un très-petit conciliabule, où je n'eus point l'honneur d'être admis. Le texte le plus strict des statuts n'exigeait que trois Philadelphes pour la réception d'un frère à tous ses grades, et comme cette cérémonie demandait une discrétion d'autant plus sévère que Philopæmen, qui devait nécessairement y comparaître, était sous le poids d'un ordre d'exil, il fut convenu que ce nombre n'y serait pas excédé. L'état des Philadelphes présens fut soumis au récipiendaire qui choisit lui-même les témoins et les agens de son initiation, et elle eut lieu, pour le premier grade, dans un hôtel garni des environs du Palais-Royal. Les second et troisième lui furent donnés à Grosbois, où Philopæmen passa trois jours en étroites communications avec lui, pendant

que l'assemblée de Paris qui se trouvait alors, suivant les états de la Société, la plus nombreuse de France, faisait le choix de cinq candidats dans la liste envoyée par son chef pour la désignation de son successeur. Le nom de Victor Moreau, qui paraissait pour la première fois dans cette liste, frappa les auditeurs d'un étonnement plus facile à comprendre qu'à décrire, mais qui ne tarda pas à se changer en enthousiasme. Son nom fut amené le premier par le scrutin, et on pense bien qu'il ne lui manqua de voix que la sienne pour remplacer Philopæmen, dont les motifs de démission n'avaient pu être rejetés. Le second régulateur des Philadelphes reçut le surnom de Fabius, que des historiens lui ont depuis confirmé, ou par révélation, ou par instinct.

J'ai vu Moreau quelquesois, mais il ne m'est guère connu que par le glorieux témoignage de l'histoire. Il était bien loin,

d'avoir cette solennité un peu théâtrale, qui était le caractère distinctif de son devancier et qui sert à remuer les hommes. Je lui trouvai la simplicité d'un vieux héros, d'un guerrier classique, et non l'esprit d'un conspirateur. Son adhésion au système de notre institution fut toujours voilée du prétexte d'une liaison morale, et l'habitude de ses mœurs douces et casanières ne laissait pas espérer autre chose à ceux de nous qui n'étaient pas dans sa confidence intime. Il n'aimait pas Bonaparte, mais il ne l'attaquait ordinairement que par des épigrammes sans fiel, et s'il faut le dire, sans conséquence. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que Moreau, tout en se jouant dans ses discours du Gouvernement Consulaire, paraissait redouter d'en porter le poids. Il l'avait resusé, et c'était un tort très-grave, soit qu'il provînt d'un excès inconcevable de modestie, soit qu'il résultât plutôt, comme je suis porté à le croire, d'un penchant déterminé pour la paresse. En acceptant l'offre du Directoire, Moreau délivrait la
France, et de la tyrannie qu'elle subissait
et de celle qu'elle avait à subir. Il lui épargnait quinze ans de malheurs, et il anticipait de tout ce temps sur le système de restauration libérale qui nous était réservé. Je
ne le condamne point, ni pour ce qu'il a
fait, ni pour ce qu'il n'a pas voulu faire; la
pensée de Moreau est au-delà de toute mesure pour la foule des hommes, et je me
flatte moins que personne d'en avoir atteint
la hauteur; mais je crois que le sort du monde
devait l'occuper plutôt ou plus exclusivement, dès qu'il a eu les moyens de le fixer.

La promotion de Moreau sut promptement connue dans le grade supérieur de l'institution. Elle demeura cachée aux autres, du moins assez généralement, ou parce qu'on y trouvait quelque avantage, ou parce que le laps extrêmement court de son exercice ne permit pas qu'elle sût répandue par des communications verbales. On sait que les Philadelphes ne reconnaissaient point leur chef sous son véritable nom, et qu'il ne se manisestait qu'à l'abri d'une pseudonymie qu'il n'était pas permis de violer par écrit. On a déjà vu d'ailleurs que l'élévation de Moreau à cette dignité fut antérieure de très-peu de temps à sa mise en jugement, qui interrompit toutes ses communications avec l'Ordre, et qui rendit un nouveau choix nécessaire. Dans les endroits où la nouvelle en arriva, elle produisit des effets très-contraires; elle affermit à la vérité quelques esprits prononcés, qui s'étaient pénétrés à l'avance des intentionsréelles de la Société, et qui n'attendaient qu'un cri d'appel pour se rallier à la bannière de la restauration. Elle éclaira quelques esprits indécis qui avaient suivi le cours des choses sans se rendre raison de leur but, et qui surent dès-lors à quelles destinées les Philadelphes étaient appelés;

mais elle rebuta les esprits timides qui n'avaient vu dans le pacte auquel on les faisait souscrire, qu'une distraction d'oisifs. Le nom du premier Censeur n'avait point révélé d'ailleurs de projets absolus. Celui de Moreau faisait tout deviner ou tout croire. Il était alors le centre d'une foule d'espérances opposées et par conséquent le centre de toutes les défiances du Gouvernement et de ceux qui croyaient leur existence attachée à sa conservation. Il en résulta un grand brisement dans l'institution, et quelques parties s'en aliénèrent tout-à-fait, pendant que plusieurs autres se fortifiaient en raison inverse. On sentit de toutes parts qu'on avait un plan, une direction établie, une marche progressive qui, pour n'être pas bien clairement manifestée à chacun des membres de la Société en particulier, n'en paraissait pas moins entraîner la Société toute entière vers des résultats qu'on ne pouvait encore que soupconner, mais aux-

quels on ne parviendrait point sans des sacrifices immenses. C'était un temps d'épreuves, et Philopæmen les dirigeait du fond de sa retraite. Aussi imposant, aussi souverainement puissant dans son abnégation qu'il l'avait été dans ses services, l'inoccupation de son exil, qui le laissait tout entier à l'activité de son âme, le rendait peut-être plus redoutable encore. Je ne sais si Bonaparte soupçonna ce dont l'oisiveté d'un tel homme était capable, mais trois mois étaient à peine écoulés qu'il lui fit expédier un brevet de major ; et comme si un hasard favorable avait voulu faire concourir tous ces événemens, Oudet arrivait à Paris au moment de l'arrestation de Moreau, pour y ressaisir les rênes de l'institution qui échappaient à ses mains, et pour assurer la vie du Censeur, en organisant autour de sa prison une conspiration de délivrance.

Les circonstances qui avaient engagé Mo-

reau dans la célèbre affaire dont je parle, ne sont pas assez bien connues de ses contemporains eux-mêmes, pour qu'on puisse espérer que l'histoire les éclaircisse jamais par des notions exactes. Toutes les explications qu'on peut donner à ce fait mémorable, rentrent nécessairement dans la classe des hypothèses, et on n'a de raisons pour se décider entre les hypothèses diverses que des probabilités plus ou moins incertaines. Celles qui m'ont frappé ont pour moi une simple évidence de sentiment, que je ne me flatte pas de faire passer dans l'esprit des lecteurs qui ne se rendent qu'à l'évidence de faits. J'ai commencé par établir, je répète souvent, et je persiste à croire, qu'il n'y a rien de plus semblable à un roman qu'une histoire secrète, qui offre des circonstances très-singulières et dont on ne peut citer les témoins. Je n'ai pas entrepris de faire considérer celle-ci comme une autorité suffisante pour régler des points de critique historique de la plus grande difficulté; mais je ne pense pas qu'ils puissent être réglés sans elle, et c'est pour cela que je présente ma pensée sous la forme d'une affirmation très-positive, même dans les cas où j'aurais beaucoup de peine à la convertir en démonstration. Je suis très-convaincu de ce que j'écris, mais ma conviction n'est une preuve que relativement à moi, et j'entraînerais le lecteur dans un dédale ennuyeux de circonlocutions timides, si je ne hasardais jamais un fait encore nouveau sur une donnée qui m'est propre, sans l'envelopper de restrictions, ou le suspendre en vaines réticences. Mon récit ne peut être regardé, par les lecteurs ordinaires, que comme une espèce de fanal assez aventureux sur une mer inconnue, et il est contre la nature essentielle d'un récit de cette espèce qu'il lui paraisse autre chose: Ceux qui ont visité le pays, sur quelques-uns de ses parages, et même sur ceux dont la si-

tuation relative ne permet pas de porter la vue au loin, accorderont plus de confiauce aux indications que je donne, parce qu'ils y seront préparés par des notions antérieures. Le petit nombre enfin 'ne contestera rien, parce qu'il a fait le voyage avec moi, qu'il a vu les mêmes choses que moi et quelquefois davantage. Si cette relation n'avait été imprimée qu'à vingt exemplaires, distribués à vingt personnes qui ont possédé tous les secrets de l'institution, elle n'aurait pas à subir une critique de faits, mais il m'importe peu qu'elle en subisse, pourvu qu'elle produise tous les effets que j'en attends. Elle doit justifier la mémoire de Moreau aux yeux de ceux qui se croient le droit de lui faire quelque reproche, et qui auraient ce droit dans toute autre hypothèse que celle sur laquelle je me fonde. Elle servira la Monarchie, en l'éclairant sur un grand ressort de mouvemens intérieurs, dont l'existence ne peut être innocemment dissimulée à un bon prince; elle honorera enfin le souvenir d'Oudet, et elle consacrera les services de l'institution mémorable; dont il a été le propagateur et dont il est encore l'idole et la gloire. Si les cœurs froids ne voient dans ce récit qu'une invention bien ou mal arrangée, comme je suis trop porté à le craindre, j'en suis fâché pour eux et pour l'honneur de l'humanité. Il est bon de croire aux hautes vertus, quand ce ne serait que pour exciter à l'émulation.

La première question qui se serait présentée à un juge impartial, celle qui occupera, avant tout, l'attention de l'histoire, c'est de savoir si Moreau était royaliste et pouvait prêter l'immense autorité de son crédit militaire et de sa réputation morale à la contre-révolution, c'est-à-dire à un système destructeur de celui dont il était l'ouvrage et dont il avait été l'instrument. Tous les raisonnemens, toutes les autorités, toutes

les preuves, atténuent, combattent, détruisent cette prévention fondamentale sur laquelle l'édifice entier de la conspiration était bâti. Moreau, éclairé par une expérience irrévocable, Moreau, sage, impartial, modéré, ami par-dessus toutes choses du bonheur public qu'il avait inutilement rêvé dans d'autres systèmes, pouvait sentir à la longue la nécessité d'une rétrogradation mesurée vers la Monarchie, et d'un pacte garanti par des institutions sûres entre les Bourbons et la France; mais Moreau n'avait pas besoin, pour arriver à ses fins, du concours de l'étranger, qui aurait au contraire armé contre lui des préventions dangereuses. Un parti nombreux du Sénat l'appelait à la Dictature ; l'armée l'y portait d'une voix presque unanime; et, pour écarter les obstacles qui en embarrassaient devant lui le chemin, il venait de trouver autant de Séïdes que de Philadelphes.

Je sais qu'on a répandu dans le temps

et qu'on n'a pas démenti authentiquement depuis des bruits très-dissérens sur l'origine de la conspiration de Moreau. Comme tous les moyens étaient bons pour détruire l'empire que Bonaparte avait usurpé sur quelques esprits trop faciles, et comme la politique astucieuse de cette âme hypocrite n'était d'ailleurs que trop connue par les détours qu'elle savait employer, on crut pouvoir assurer que c'était sa propre police qui avait assemblé tous les élémens de cette affaire, et qu'elle n'avait eu d'autre but dans son organisation que d'amener à Paris le reste des partisans fidèles de la monarchie, ou peut-être que de porter un coup irréparable à l'influence militaire de Moreau. Il est certain que Bonaparte put s'en promettre ces résultats quand elle lui fut connue; mais il s'en fallait de beaucoup qu'il fût assez affermi alors pour oser hasarder une pareille tentative, qui, toute surprise qu'elle fût avant le moindre commencement d'exécution, mit cependant sa vie et son gouvernement en danger. Cette prévention est une de celles que les nombreux ennemis de la tyrannie accréditaient à dessein sans y donner de confiance, mais parce que l'effet qu'elles produisaient dans l'opinion était favorable à leurs desseins.

Ce qu'on peut présumer de plus raisonnable et de mieux fondé en vraisemblance,
c'est que Moreau, assuré des soldats par
sa gloire, et de l'estime publique par ses
vertus, depuis long-temps appelé par des
espérances et même par des sollicitations
presque unanimes à la délivrance de la patrie, et se trouvant chef d'une conspiration admirablement organisée qui mettait
dans ses mains les plus puissans moyens de
changer la face des choses, ne dut pas balancer sur ce qu'il avait à faire, et transiger avec une si grande destinée. Le rôle
de restaurateur de la monarchie était le
seul qui pût flatter sa sage ambition en

garantissant le bonheur de son pays. Mais il n'était pas le maître absolu de ses moyens: il avait contracté envers les Philadelphes une grande responsabilité dont le despotisme inhérent à ses fonctions lui donnait trop de moyens de s'affranchir, mais qu'il n'était pas dans ses principes de rejeter légèrement, surtout sans intérêt pour sa cause et pour le succès de ses desseins secrets. Il ne voulait rien hasarder dans une si grande entreprise, sans s'être assuré des dispositions du Roi, sans en avoir reçu l'énonciation immédiate, et sans avoir pourvu mûrement aux intérêts réciproques de la famille royale et de l'immense famille du peuple dont il faisait partie. Moreau ne pouvait établir aucune communication vague, aucun rapport intermédiaire pour arrêter un projet de cette importance, et il serait absurdé de croire qu'il eût jamais traité avec le Roi au nom des Français, et avec les Français au nom du Roi, d'une mamère si niaise et si étourdie. Il ne fallait pas d'autre preuve pour l'absoudre devant la raison, mais il ne fallait pas d'autre preuve pour le condamner devant la justice d'un tyran. Quand il a dit lui-même: Comme depuis dix ans que j'ai fait la guerre, il ne m'est pas arrivé de faire des choses ridicules, on voudra bien croire que je n'ai pas fait celle-là, il a abordé la question importante de sa procédure et il l'a fort bien résolue; mais que peut la force de la dialectique la plus éloquente sur un groupe de procureurs imbécilles, investis de la judicature pour condamner les ennemis du premier bandit qui les soudoyait!

On vient de voir que Moreau avait à sa disposition tous les élémens d'une révolution inévitable qui l'aurait investi du pouvoir suprême pendant tout le temps nécessaire pour préparer un changement plus sensible et une régénération plus complète. Il le laissa entendre à Lajolais qui en con-

clut qu'il n'y avait point de temps à perdre pour les royalistes; qui toujours pressé d'être utile, au hasard de l'être à contre-temps, essaya de l'être cette sois-là plus à contretemps que jamais, et dont la hâtivete mal entendue empêcha l'effet des profondes combinaisons de Moreau. Cette indiscrétion de Moreau est la plus grande de ses fautes, parce que le caractère inconsidéré et la loquacité frivole de Lajolais réprimait en quelque manière un pareil excès de confiance. Il fallait d'ailleurs toute l'impudence de Bonaparte pour oser dire aux Français que Moreau avait appelé Pichegru et avec lui soixante proscrits, obligés de chercher les ténèbres et d'éviter tous les yeux, pour exécuter un coup de main qu'il pouvait commander à six mille braves qui avaient la confiance du consul et l'accès de ses palais. Cent fois des ordres avaient été impatiemment demandés à Moreau pour l'enlèvevement de Bonaparte ou pour sa mort, et

cent fois il les avait refusés parce qu'il craignait d'agir d'une manière trop prématurée, sinon quant à l'opération qui était extrêmement facile, au moins quant à ses résultats qu'il croyait devoir préparer plus lentement. Comment aurait-il accordé à des étrangers, quelqu'estimables qu'ils fussent d'ailleurs par leur dévouement loyal et leur intrépidité à toute épreuve, ce qu'il n'accordait point à ses compagnons d'armes, à ses amis, à ses frères? Et cependant il était sûr que ceux-ci ne démentiraient point ses promesses, ne contrarieraient point ses démarches, ne tromperaient point ses espérances! C'étaient des agens connus, unanimes dans leurs vues, inébranlables dans leur fidélité à sa personne, et qui, s'il faut le dire, appartenaient aussi absolument à Oudet et à Moreau qu'à l'Etat. Voilà peutêtre un inconvénient remarquable des Sociétés secrètes dans l'ordre naturel des nations. C'est qu'un homme de génie peut

s'y mettre en balance avec la patrie et l'emporter sur elle.

Il serait donc souverainement injuste de faire un crime à Moreau de n'avoir pas voulu agir à la légère et sur la foi de quelques hommes, auxquels il était étranger par sa vie politique et par ses principes, quand il était le maître d'amener un résultat plus sûr et plus heureux par d'autres moyens. Les circonstances dans lesquelles il se trouvait étaient très - différentes de celles que nous avons vues depuis; le défaut de communication immédiate avec l'étranger tenait beaucoup de citoyens dans une ignorance presque absolue des véritables dispositions du Roi; on ne pouvait former sur les intentions qu'il rapporterait en France que des conjectures plus ou moins hasardées; et ce n'était pas sur des données pareilles que le chef d'un parti nombreux, qui lui accordait toute sa confiance, devait disposer du sort de ses camarades et de celui de l'État. Moreau avait marché dans les rangs de la révolution ; il était lié par ses opinions, par ses faits d'armes, par sa gloire toute entière à cette mémorable époque des temps modernes; destiné en quelque sorte à la vie républicaine, par la sévérité de ses mœurs, par la pureté inaltérable de sa probité antique, et par l'indépendance de sa grande âme, il avait renoncé à voir cette forme de gouvernement s'établir dans sa patrie, parce qu'une malheureuse expérience lui en montrait tous les jours les inconvéniens sous des couleurs plus sensibles; mais il ne renoncait point à voir le gouvernement monarchique, tempéré du moins par des institutions sagement libérales; il ne voulait pas que des réactions cruelles coûtassent de nouveaux torrens de sang français, à cette nation déjà épuisée par les guerres civiles. Son espoir était de remettre le pouvoir dans les mains du Roi légitime, il est impossible d'en douter; mais il

se promettait de le lui remettre librement, de lui-même, et pour accéder au vœu de la justice plutôt que pour siéchir sous la loi de la nécessité. Il aurait craint qu'une transition trop brusque, dans l'état des choses, ne s'opérât pas sans des secousses plus violentes encore qu'aucune de celles que nous avions ressenties, sans des déchiremens qui acheveraient la dissolution du corps social et la perte du royaume. Il pensa, dès les premières ouvertures qui lui furent faites au. nom de Pichegru, ou par Pichegru lui-même, qu'il n'y avait point de mode de restauration plus dangereux que celui auquel on voulait l'associer. Ce plan n'offrait rien en esset qui ne sût propre à esfrayer une partie nombreuse et puissante de la nation, ou, pour mieux dire, la nation toute entière, en exceptant seulement quelques hommes très-prononcés pour la Monarchie pure, qui n'ont jamais été fort nombreux, et qui l'étaient alors beaucoup moins qu'ils ne lesont devenus, quand le danger d'être royaliste a cessé. Les braves arrivés de Londres n'étaient pas de ces gens modérés, de ces esprits conciliateurs dont l'existence morale et la prudence éprouvée peuvent offrir quelque garantie à l'opinion, quelque titre à la confiance. Pichegru lui-même, qui porte peut-être un des noms les plus respectables que l'histoire ait consacrés depuis Epimanondas, savait si bien qu'on était parvenu à lui aliéner la plupart des citoyens et des soldats, qu'il ne pensait pas qu'on pût rien effectuer sans Moreau, dont la reputation n'avait pas été, comme la sienne, compromise par le mensonge et altérée par la calomnie. Georges ne devait sa gloire militaire, sur laquelle on n'était d'ailleurs pas bien d'accord, qu'aux événemens d'une insurrection glorieuse et légitime sans doute, mais qui n'en passait pas moins pour coupable aux yeux de la foule ; et des journaux dociles l'avaient travesti mille fois en voleur, en assassin ou en incendiaire. Parmi ses compagnons, il était des jeunes gens de la loyauté la plus franche, du courage le plus noble; des hommes moins distingués par l'éclat d'une naissance illustre que par leur bravoure chevaleresque et leur pieux dévouement à la cause d'un Roi malheureux; mais personne ne les connaissait dans l'intérieur, où ils pénétraient pour la première fois depuis leur émigration. Enfin, il serait inutile de le dissimuler, à cette élite de héros on avait adjoint quelques aventuriers, distingués seulement par leur audace ou leur férocité; propres à exécuter un coup de main, et par conséquent trèsutiles à la réussite d'une tentative qui dépendait d'un coup de main, mais trop dignes peut-être du nom général dont on eut l'insolence de qualifier les conjurés. Je ne regarde point l'emploi qu'on se proposait d'en faire comme une vue fausse ou condamnable, mais je conviens qu'il y avait

de quoi donner lieu à quelques préventions, de la part de quiconque était pressé d'entrer dans le plan de Pichegru, et de courir la chance de ses résultats. Ce que je remarque est si vrai, et le défaut d'harmonie des élémens de la conspiration était déjà si sensible, qu'il y avait une scission de vo-Ionté et d'intérêts passablement maniseste dans cette société de malheur, que la vengeance de Bonaparte parvint à frapper. Que serait-ce si elle avait triomphé de Bonaparte, et que chacun eût été abandonné à l'essor de ses passions? Les pièces de la procédure témoignent fort clairement que Pichegru était embarrassé de Georges et ne l'avouait qu'avec peine; de son côté, Georges et les siens se sentaient entraînés dans un tourbillon étranger, sans volouté, sans action propre, utiles par leur dévouement seul, et ménagés seulement parce qu'ils étaient utiles; leurs subalternes ne leur inspiraient que du mépris, et c'est au point

qu'ils dédaignèrent de les embrasser sur l'échafaud où tous les hommes sont égaux, surtout quand ils meurent pour la même cause. Entre les uns et les autres, s'élevait le Patriciat de la conjuration, quelques gentilshommes, élevés en gentilshommes, et accoutumés à mépriser tout ce qui n'a pas i eçu cette illustre faveur du hasard qu'on appelle la noblesse, mais qui consentaient à prêter momentanément leur cœur et leur épée à Moreau et à Pichegru, miree que Moreau et Pichegru pouvaient beaucoup pour la Monarchie et pour eux. Cette opération avait donc trois têtes diverses, et point d'unité. Elle était donc mal concue, maladroite et dangereuse, et c'est ce qu'elle parut à Moreau, qui était assez sûr de son fait pour ne vouloir rien donner au hasard. Il est à remarquer, en passant, que de ces trois classes d'hommes opposés en esprit, mais qui tendaient à un but commun, une seule sut frappée. Bonaparte épargna les

nobles, pour ne pas irriter des familles qui exerçaient encore une grande influence dans l'Etat, à l'instant où il y prenait si insolemment le rang suprême. On verra quelles considérations sauvèrent Moreau, et les adhérens que l'on crut lui trouver, devant le tribunal qui les avait condamnés d'avance, et qui les ménagea par une réticence dont l'explication a manqué jusqu'ici. Les hommes de Georges, qui s'étaient fait les instrumens dévoués mais passifs de la conspiration royale, furent livrés au dernier supplice, parce qu'il n'y avait pas plus d'intérêt à les laisser vivre que de danger à les faire mourir. Leçon terrible et cependant perdue pour cette partie saine et fidèle de la nation, qui ne consulte que ses affections et son jugement dans l'élection de la cause qu'elle embrasse; qui meurt pour elle, souvent sans gloire, parce que l'histoire dédaigne ses titres modestes; qui jouit de ses triomphes, presque toujours sans récompense, parce que la prospérité oublie les services obscurs! Il est vrai qu'il y a une consolation dans tout cela, pour ceux qui voient bien les choses : c'est que ceux qui sont morts sont précisement ceux qui n'auraient pas gagné à vivre.

Moreau n'avait certainement pas l'intention de régner, que Pichegru lui reprochait dans un moment d'humeur, par un propos constaté aux débats. Moreau, je le répète, désirait que le pouvoir ne rentrât pas dans les mains des Bourbons, sans une transition dont il pouvait seul occuper l'espace, et au moyen de laquelle il aurait arrêté avec eux une espèce de pacte social ou de traité conciliatoire. Ce que j'avance, avec quelque certitude, sera peut-être un grief contre Moreau, aux yeux des casuistes en politique, des législateurs routiniers, qui ne concoivent pas qu'un sujet se soit trouvé une fois, dans toutes les hypothèses de l'histoire, obligé de discuter et d'établir avec

son Roi une transaction de puissance à puissance; mais c'est qu'il y a une puissance que ces grands observateurs ne connaissent pas, et dont l'expérience seule peut calculer les forces: la puissance des événemens.

Si le caractère du Roi avait pu être connu de Moreau, qui était si digne de l'apprécier; si Moreau avait pu prévoir alors tout le bonheur qui attendait son pays sous le gouvernement paternel de Louis XVIII, il n'aurait pas hésité sans doute à remettre les destinées de la France entre ses mains, par les premiers moyens qui lui auraient été offerts; mais encore, il aurait fallu pour cela que les volontés expresses du Roi lui eussent été notifiées d'une manière claire, d'une manière authentique, et qu'il n'eût pas risqué de compromettre la haute responsabilité à laquelle sa réputation le soumettait, pour une entreprise désavouée. La parole de Pichegru était, à son égard, une caution très-puissante des intentions du Sou-

verain, et Moreau connaissait trop Pichegru, pour lui refuser la foi qu'elle méritait; mais il paraissait que l'opération elle-même avait été donnée au hasard, et laissée à la merci de toutes les modifications que les circonstances y pouvaient apporter; il était même impossible qu'on l'eût arrangée autrement, et qu'on eût pressenti de si loin des chances si incertaines et si multipliées. Qui pouvait répondre alors que le Roi ne se trouvât pas obligé de méconnaître des mandataires, ou infidèles, ou hasardeux, ou inconsidérés, dont le zèle n'aurait pas légitimé les procédés, s'ils avaient froissé l'intérêt public, révolté l'opinion et compromis la paix ? Quel gage de sécurité Moreau avait-il reçu, pour la révolution et pour lui ? Comment aurait-il expliqué son dévouement crédule et sa docile témérité, s'il n'en avait recueilli d'autre résultat que le mécontentement de la nation et la dénégation du Roi? Le voyage inopiné de Pi-

chegru et des royalistes qui l'accompagnaient, lui prouvait qu'on avait mal interprété à Londres quelques mots jetés au hasard, dans une conversation confidentielle. Qui empêchait que les émissaires, dont il était entouré, n'interprétassent aussi faussement les faits qui avaient déterminé leur démarche, et ne jugeassent aussi mal des résultats qui devaient en être l'objet? Une conspiration préparée hors de France, par des hommes qui ne voyaient la France qu'en souvenir, et qui en avaient oublié l'esprit, ne pouvait réussir que par un de ces caprices du sort auxquels Moreau n'avait pas le droit d'abandonner sa fortune, tant qu'il lui restait des services plus essentiels et plus certains à rendre â la patrie.

Je ne crois pas qu'il y ait une autre manière raisonnable d'envisager les choses, et que personne ait le droit de juger Moreau sur les suites malheureuses de son hésitation, sans égard à la situation fausse et

forcée dans laquelle il se trouvait. Il m'est cependant prouvé que cette hésitation même n'a point été si timide qu'on le croit généralement, et que Moreau, dans l'étrange hypothèse où l'indiscrète confiance de Lajolais l'avait placé, aperçut le seul parti qu'il y eût à prendre en pareil cas, et le proposa franchement à Pichegru, lors de leur dernière entrevue. Après avoir exprimé, avec beaucoup de force et de clarté, les raisons qui l'empêchaient de prêter à la conspiration elle-même l'autorité de son nom, il ajouta qu'il ne voyait point d'inconvénient à l'accomplissement du plan des conjurés, qui était de l'exécution la plus facile, à cette époque où Bonaparte, encore mal assuré dans son usurpation, n'affectait pas tout-àfait les formes extérieures de la tyrannie, et se laissait approcher, au moins par les militaires. Il engagea Pichegru à remettre le soin et la responsabilité de cette expédition aux hommes entreprenans dont il était accompagné, en abandonnant à la force des choses les effets indubitables qui devaient la suivre. Il n'était pas possible qu'après l'enlèvement de Bonaparte, le Sénat jetât les yeux sur un autre que sur Moreau, pour lui confier les rènes de l'Etat et le faire rentrer dans les attributions du premier Consul. Une fois arrivé à ce point, Moreau, investi d'un grand pouvoir, soumettait la Charte à son Roi et lui rendait le trône : mais il le lui rendait au nom de la nation, et après avoir traité pour elle. Sa dictature n'était qu'une transition douce entre la tyrannie et le gouvernement légitime; mais cette transition rassurante prévenait tous les dangers et conciliait tous les intérêts. Elle effraya cependant les royalistes, que la perfidie de Bonaparte avait accoutumés à la défiance, et qui craignirent de faire des frais inutiles de dévouement pour servir l'ambition d'un nouvel usurpateur. Ces inquiétudes réciproques, ces réticences alternatives qui résultaient du défaut fondamental de la conspiration, c'est-à-dire, de la discordance de ses élémens, la firent traîner en interminables délais et en occasionnèrent la ruine.

## CHAPITRE VI.

Oudet rappelé à l'armée. — Conspiration de délivrance, ou première conspiration militaire pour sauver Morcau. — Institution de la pro-Censure, créée par Morcau en faveur d'Oudet.

J'ai déjà dit que l'arrestation de Moreau concourait, par un singulier hasard, avec le rappel d'Oudet et son arrivée à Paris. On l'avait tiré de son exil, moins sans doute pour satisfaire aux plaintes que cette vexation excitait de tous côtés parmi les officiers, qu'à dessein de l'éloigner du centre de ses habitudes, et de rompre les intelli-

gences qu'il commençait à nouer pour l'insurrection du Jura. Le Gouvernement avait sur ce point des certitudes bien acquises et confirmées bien positivement, par les révélations d'un personnage célèbre de ce temps, dont je serai bientôt obligé de m'occuper avec plus de détails. Cependant l'influence militaire d'Oudet, beaucoup moins éclatante à la vérité que celle de Moreau, mais peut-être plus intime, plus immédiate et plus dangereuse pour le tyran, le sauvait, jusqu'à nouvel ordre, de la proscription et de la mort. Il n'y avait à alléguer contre lui ni pièces probantes, ni témoignages appuyés sur des faits, ni démarches suspectes ou même hasardées; on ne connaissait ni les moyens qu'il pouvait employer, ni le but vers lequel il pouvait tendre; et, comme on n'avait pas un seul prétexte spécieux à faire valoir pour justifier des mesures oppressives, on se contenta de l'isoler de'toutes ses relations accoutumées, en lui donnant une mission dans le midi de la France, d'où l'on ne pensait pas qu'il pût agir de long-temps sur la Franche-Comté et sur les départemens de l'Ouest. Mais tous les ressorts de la machine surprenante dont il réglait l'action, étaient montés avec tant d'art, qu'elle n'avait plus besoin de sa présence pour achever la révolution de ses mouvemens; et il ne vit dans la nouvelle forme que prenait son bannissement, qu'un objet d'utilité très-réelle pour la société et qu'un moyen d'en propager les lois, d'en étendre les principes et de faire concourir à son succès de nouveaux adeptes et de nouvelles provinces.

Le premier but qu'il dut se prescrire alors était de sauver le Censeur, et les préventions mêmes du Gouvernement ne s'y opposaient pas, car les sentimens républicains d'Oudet étaient trop publics et trop prononcés pour qu'on le soupçonnât d'être lié à un mouvement royaliste; et il lui était

effectivement étranger, quoiqu'il y coïncidât par des vues secrètes que nous verrons se développer dans la suite. Cette heureuse méprise de la police favorisa la réunion d'un grand nombre d'officiers Philadelphes qu'elle n'honora point de ses soupçons, et qui vinrent préparer à Paris la délivrance de Moreau, sans perdre de vue celle de la patrie qui était leur premier objet. C'est cette conspiration partielle, ou plutôt ce symptôme d'une vaste et puissante conspiration, que M. de Beauchamp a désignée par hasard dans sa Vie privée de Moreau. « La victoire honteuse que Bonaparte ve-« nait de remporter sur un ennemi enchaî-« né, » dit cet historien, d'ailleurs moins exact que fécond et moins fidèle qu'élégant, « avait failli causer sa propre ruine. « Il s'était formé, pendant le procès de « Moreau, une véritable conjuration, qui « tendait à le délivrer, à main armée, s'il « avait été condamné à mort. Les auteurs

« de ce complot étaient, pour la plupart, « des officiers revenus de l'armée, et qui, « travestis avec soin, se tenaient cachés à « l'écart. La police, instruite de l'existence « de ce complot, avait fait entourer le Palais « de Justice de troupes et de canons ; vain « appareil de la force, qui n'eût point em-« pêché l'explosion et l'exécution du com-« plot militaire, si Moreau eût été con-« damné à la peine capitale. Il paraît cer-« tain , » ajoute le journaliste à qui je dérobe ces lambeaux, et que je crois assez bien informé pour un journaliste, « que ce « complot militaire était antérieur à la pré-« tendue conspiration de Moreau, et que ce « ne sut point l'hésitation de Moreau qui fit « échouer la conspiration de Pichegru, mais « bien la précipitation inconsiderée de Pi-« chegru, sur la foi d'un rapport hasardé, « qui fit échouer la conspiration de Mo-« reau. Les élémens qui la composaient « d'ailleurs, les liens par lesquels il y était

« attaché, » continue-t-il, « et les circons-« tances qui en empêchèrent le succès, de-« meureront un secret impénétrable, tant « que la nécessité d'une révélation publique « et loyale ne sera pas démontrée aux hom-« mes purs qui doivent la faire, et qui n'ont « pas le droit de se dispenser de la faire de-« puis que les motifs de cette conspiration « n'existent plus. » Il fallait dire encore : « depuis qu'ils ne peuvent plus exister; » et les Philadelphes le savent bien : Les Sociétés secrètes, qui ont un objet politique, et qui sont héroïques sous les tyrans dont elles préparent la ruine, sont au moins inutiles sous un gouvernement naturel et légitime.

Le serment qui unissait les *Philadelphes* et qui leur interdisait la faculté de se lier à une entreprise politique, sans ordre, ou sans aveu de la Société représentée par son chef, était trop formel, il engageait Moreau depuis une époque trop récente, et il l'avait

lié d'une manière trop étroite pour que ses frères pussent long-temps suspendre sur lui quelque doute injurieux. Les statuts de la Société exigeaient en pareil cas une enquête particulière et la convocation d'un tribunal spécial qui devait prendre une connaissance intime de tous les détails de l'affaire dans laquelle un Philadelphe se trouvait impliqué. Condamné, il était livré à la justice ordinaire et aux lois qui sont faites pour tous; mais absous par ses pairs, il devenait un homme sacré pour eux; il acquérait sur tous les membres de l'ordre une autorité qu'aucune réunion d'hommes n'a donnée au malheur, une espèce de despotisme qui n'avait souvent point d'autre titre que l'abandon ou la réprobation de la Société commune, mais qui était d'autant plus imposant, ou pour mieux dire d'autant plus absolu, que cette réprobation était plus injuste ou plus cruelle. Institution sublime où la persécution devenait un titre au dévouement, et où le plus opprimé était proclamé le plus puissant! Il y avait un article
des lois constitutives qui portait en substance, et peut-être littéralement si ma mémoire est fidèle: «Quand le tribunal con« voqué à cet effet aura absous un Phila« delphe accusé, chacun des membres de
« l'assemblée locale lui devra désense, pro« tection et dévouement. S'il succombe
« dans l'instruction publique sans que l'as« semblée parvienne à le soustraire à son
« jugement, elle sera admonestée; mais si
« elle ne justific pas des moyens qu'elle
« aura inutilement employés à son salut,
« elle sera dissoute. »

Le Censeur en activité, interrompu dans ses fonctions par un événement de force majeure, celui qui l'avait précédé reprenait, aux termes des statuts, l'exercice provisoire de la Censure jusqu'à la nomination de son successeur, s'il y avait lieu à procéder à cette nomination. Oudet rentrait

donc dans les pouvoirs dont il s'était départi quelques mois auparavant, par le seul fait de l'arrestation de Moreau; mais un acte émané de Moreau lui-même, et qui introduisait dans l'ordre une dignité nouvelle, modifia légèrement cette disposition. Moreau qui avait appris à temps la réintégration d'Oudet dans l'armée et qui sentait la nécessité de lui redonner une influence très-puissante sur la Société dont il connaissait à fond toutes les ressources, s'était démis en sa faveur d'une partie de son pouvoir, sans renoncer à ce qu'il était essentiel qu'il en conservat. Il l'avait nommé pro-Censeur et investi d'une confiance illimitée qui rendait cette dignité équivalente à la Censure même. Elle n'a jamais été supprimée depuis, et comme Oudet qui l'a gardée jusqu'à sa mort, demeura par conséquent pendant les quatre ou cinq premières années de la proscription du Censeur le centre de toutes les relations philadelphiques, il ne

passa point aux yeux du grand nombre des *Philadelphes* pour avoir jamais cessé de l'être. L'intervalle qui sépare sa démission de la *Censure* à son élection à la *pro-Censure* n'est pas de plus de trois mois.

Les Philadelphes ne négligèrent aucun moyen pour sauver Moreau, et ces moyens furent si multipliés et ménagés si habilement, qu'il ne faut pas s'étonner de leur succès. Cependant, toutes les ressources de la séduction auraient échoué peut-être si l'on n'avait pas eu autre chose à opposer à Bonaparte qui avait à sa disposition tant de séductions diverses, et qui répandait si abondamment les faveurs et l'or sur quiconque voulait trafiquer de sa conscience. Les menaces et la terreur devaient agir plus sûrement, et leur effet s'étendit jusques au gouvernement, comme les amis de Moreau l'avaient espéré. Ce fut le gouvernement qui ravit ce grand homme au tribunal qu'il avait chargé de le frapper,

et cette proposition, toute vraie qu'elle est, ressemble assez à un paradoxe pour avoir besoin d'un développement de quelques lignes.

L'existence d'un complot immense et audacieux qui avait la persécution de Moreau pour occasion ou pour prétexte, et qui pouvait avoir la chute de l'empire naissant pour résultat, était connue de Bonaparte sans qu'il en eût pénétré le mystère dans tous ses détails. Des bruits populaires très-répandus, des rumeurs élevées dans différens groupes, des placards qui contenaient les provocations les plus hardies, des lettres anonymes qui se multipliaient enfin de la manière la plus alarmante pour le Gouvernement, mais dont l'origine se dérobait à toutes les recherches de la police, quoiqu'elles se réproduisissent jusque sur les bureaux du nouvel empereur, et s'il faut en croire quelques anecdotes du temps, jusque sur l'oreiller où il allait reposer sa tête, cette

foule de circonstances ne devait laisser aucun doute sur les événemens qui se préparaient et que la condamnation de Moreau allait faire éclater. Long-temps Bonaparte, dont l'opiniâtreté inflexible s'irritait par les obstacles, s'était confirmé dans la résolution de perdre Moreau par l'intérêt même que celui-ci semblait exciter, et il paraissait difficile que le tribunal se défendît d'accomplir ses volontés, quelqu'intention qu'il eût d'ailleurs de se soustraire à la honte d'une si basse condescendance. Moins confiant que son beau-frère, sans être ni moins ambitieux ni moins indifférent sur la vie des hommes quand elle pouvait servir à cimenter leur élévation, Murat craignit avec raison qu'une mesure de rigueur maladroite ou déplacée ne produisît l'effet diamétralement contraire, et ne déterminât la ruine du trône au moment de sa fondation; mais il est probable qu'il ne mit point Bonaparte dans le secret de ses inquiétudes,

et qu'il se servit d'un moyen détourné pour fléchir cette âme despotique, en la flattant d'un résultat plus propre à satisfaire sa haine et ses projets de vengeance. En effet, Moreau, assassiné de la main d'un bourreau, à supposer que son exécution pût s'accomplir, devenait un objet d'intérêt général; il devenait surtout un objet de culte pour la partie mécontente de la nation qui était encore très-nombreuse, et son nom honoré comme celui d'un martyr, menacait de planer long-temps sur le peuple et sur l'armée qui se souvenaient de son courage et qui supportaient impatiemment son infortune. Moreau, condamné au contraire à une peine légère mais humiliante, perdait par ce jugement ses droits à la pitié et peut-être ses droits au respect. On ne voyait plus en lui qu'un grand chef déchu qui devait l'oubli de ses fautes à l'éclat de ses services, et dont le châtiment modéré témoignait en faveur du tribunal qui l'avait jugé et du Gou-

vernement qui l'épargnait. Moreau en un mot n'était plus persécuté. Il était flétri, et cette idée convenait si bien à Bonaparte, qu'il l'accueillit avec une impitoyable joie. Je ne dis point qu'il ne se trouvât pas dans le tribunal quelques hommes bien intentionnés qui n'auraient condamné Moreau qu'à regret, et qui peut-être même auraient eu le rare courage de l'absoudre, au hasard de perdre à cet acte de justice les émolumens de leur place et la faveur de la tyrannie; mais ce qui est de fait, c'est que la mort de Moreau cessa d'être demandée par l'empereur, au moment où les débats s'animaient sur cette question, et que Murat qui l'avait fait résoudre aux Tuileries est le seul homme qui puisse se flatter d'avoir exercé une influence salutaire dans le procès, si toutefois on peut appeler salutaire une influence dout les effets ont été si bien entendus pour le succès de l'usurpateur et pour la perte de ses ennemis. Après la

manifestation formelle de cette dernière résolution, la discussion ne se prolongea que par une espèce de pudeur, ou pour rendre hommage aux formes. Il serait donc d'autant plus inconsidéré de se targuer de l'absolution de Moreau, quand on a eu le malheur d'être son juge, qu'on ne peut le faire sans rappeler qu'on a pris part à la condamnation unanime de ses prétendus complices; l'opinion qu'on s'honore d'avoir émise sur un des accusés n'a rien de commun avec l'opinion politique qu'on veut avoir professée alors, puisqu'elle est bien loin d'avoir été aussi favorable aux autres serviteurs dévoués de la cause royale; et on ne pourrait l'attribuer tout au plus qu'à des ménagemens particuliers qu'il y a deux ou trois manières de mal interpréter. Quoi qu'il en soit, Moreau fût déclaré coupable et condamné à deux ans de détention. Ce jugement produisit le résultat perfide que la nouvelle cour en avait attendu; les Phi-

ladelphes qui entouraient le Palais de justice et qui avaient souvent témoigné à Moreau, pendant le cours de la procédure, les dispositions auxquelles ils se livraient et les sentimens dont ils étaient animés, soit par les signes qui sont pratiqués dans leurs assemblées, soit par des gestes encore plus intelligibles, virent succomber leur chef et s'évanouir cependant le prétexte du mouvement qu'ils avaient préparé pour le sauver et sauver la France avec lui. La tyrannie qui serait tombée le jour même fut prorogée de dix ans, et le coup d'état qui perdait Moreau sans le tuer, frappa de mort une génération entière que le mauvais ange des nations devait moissonner sur le champ de bataille. Quant aux malheureux royalistes qu'une fidélité passive et obéissante avait amenés à Paris à la suite de leur général, ils périrent presque tous sans autre regret sans doute que d'avoir si vainement compromis leur vie, et de ne

laisser aucun fruit de leur courage. On rapporte qu'un des serviteurs les plus affidés de l'usurpateur pénétra dans leur cachot pendant le cours de la nuit qui précédait l'exécution et qu'il les y trouva en prières. Après les avoir regardés quelque temps avec un respect dont il ne pouvait se défendre, il adressa la parole à Georges, et lui dit qu'il venait au nom de son maître lui offrir un emploi honorable dans l'armée; il ajouta que la clémence de l'empereur s'étendrait même à ceux des hommes qui l'acompagnaient, et qui voudraient se lier à son service par une abnégation sans réserve de leurs anciens principes : « Ceci « ne me regarde pas seul » répondit Georges, « et vous me permettrez de com-« muniquer vos' propositions à mes cama-« rades pour en prendre leur avis. » Il leur transmit alors les propres termes de ce message et attendit leur réponse. Burban se leva le premier en criant : vive le Roi!

et dix voix couvrirent la sienne de la même acclamation. « Vous le voyez, Monsieur, » reprit Georges « nous n'avons qu'une pensée et qu'un cri: vive le Roi! Ayez la bonté « d'en faire part à ceux qui vous envoient.»

## CHAPITRE VII.

Seconde conspiration militaire des *Philadelphes*, connue sous le nom de *Conspiration de T...*— Projet d'alliance. — Révélation de Méhée.

In ne faut pas croire cependant que l'absolution de Moreau eût tout-à-fait désarmé les *Philadelphes*. On n'a pas oublié que certains d'entre eux manifestèrent le dessein de frapper Bonaparte, à l'instant où il faisait aux Invalides la distribution des croix; et si cette résolution n'eut point de suites, c'est qu'elle fut conçue trop à la hâte, et qu'elle ne dépendait point d'un plan déterminé sans lequel un *Philadelphe* n'avait

jamais le droit d'agir. Un chef d'escadron de Dragons, allant recevoir sa décoration de la légion d'honneur au pied de l'estrade sur laquelle Bonaparte était élevé, quatre ou cinq officiers se groupèrent sur ses pas, en portant la main sur la garde de leur épée, et l'un d'eux lui adressa distinctement cette question menacante, mais heureusement susceptible de plus d'une interprétation : « Est-il temps? » Elle parvint jusqu'aux oreilles de l'usurpateur qui pâlit d'épouvante et qui se leva de son trône avec un emportement mêlé de terreur. Cependant la présomption qui résultait de cette phrase équivoque, ne parut pas suffisante pour motiver une accusation d'ailleurs dénuée de toutes preuves. L'exil seul en fit justice, en attendant qu'un prétexte plus spécieux prêtât quelque apparence d'équité à des persécutions plus graves.

Il n'était pas besoin de la belle conduite que les royalistes avaient tenue dans l'affaire de Moreau pour décider Oudet à lier à son entreprise les hommes forts et loyaux de leur parti. Il était trop démontré dès-lors, pour quiconque avait des vues pures et des idées saines sur l'état de la France, qu'on ne pouvait la sauver que par le rétablissement de la monarchie dans la famille et sous la protection des princes légitimes. Tout prouve même qu'Oudet n'avait pas attendu, pour arrêter son opinion, que le mauvais succès de la conspiration de Pichegru, par défaut d'ensemble, démontrât à tous les ennemis de la tyrannie consulaire ou impériale, de quelque opinion qu'ils fussent d'ailleurs, qu'il était impossible de renverser cet échafaudage monstrueux, tant qu'on ne s'entendrait pas au moins dans la combinaison des premiers moyens. Ce projet demandait un grand concours de forces; et ce n'était pas trop que de réunir toutes les forces d'opposition connue dans une action simultanée : mais le nœud qui pouvait

les attacher les unes aux autres était plus difficile à former que le nœud gordien n'était difficile à dissoudre. Il paraissait même impossible à ceux qui ne savaient pas encore qu'il n'y a rien d'impossible pour la constance et pour le génie.

J'ai répété souvent que l'inclination naturelle d'Oudet, ou si l'on veut le besoin insurmontable qu'il ressentait de s'ouvrir une grande carrière qui n'est ouverte aux grands talens sans naissance que dans les gouvernemens libéraux, l'avait porté d'abord, et dans la ferveur de ses premières passions, à une prédilection prononcée pour la république; mais il n'était pas comme tant d'autres engagé par des fautes, retenu par des excès qui lui rendissent le retour impossible. Aussi modéré dans ses actions qu'exalté dans ses sentimens, il n'avait jamais compromis sa conduite publique par une démarche qui pût encourir le plus léger reproche; et la tolérance inébranlable

de son caractère était si bien exprimée parla douceur angélique de sa physionomie que son visage aurait démenti ses paroles si la chaleur du paradoxe l'avait entraîné, comme cela pouvait arriver souvent, au-delà des bornes de la justice et de la vérité. Je l'ai entendu répondre à des prêtres sollicités de prêter le serment du Concordat, et qui l'interrogeaient sur le parti à prendre dans cette difficulté, par la belle sentence de Pythagore: «Consultez votre conscience et abstenez-vous dans le doute. » Je l'ai vu établir son système libéral et poser les bases de sa république imaginaire dans vingt conversations diverses, parmi des interlocuteurs très-divisés d'opinions, sans qu'il lui arrivât jamais d'en choquer un seul; je dirai plus, sans qu'il lui arrivât jamais de ne pas plaire à tous. Son exaltation entraînante et poétique, dont il n'était pas maître lui-même, pouvait faire quelquesois des sectateurs à une idée fausse, mais elle

n'a jamais servi une passion. Il avait des illusions comme tous les hommes, et il s'y livrait sans réserve, tant qu'elles n'intéressaient que son esprit, mais il n'y avait pas à craindre qu'il les convertît en systèmes, et qu'il en essayât légèrement l'application. C'était une âme trop belle, et pour son pays et pour son temps : on ne s'étonnait donc point qu'elle vécût ailleurs en imagination, et qu'elle substituât des chimères charmantes aux réalités affligeantes de la société. On pardonnait à Oudet de rêver comme Platon, parce qu'on savait qu'il pensait comme lui et qu'il portait toutes les vertus dans son cœur. On concevait même, en l'écoutant, la possibilité d'une république bien heureuse, celle qui aurait été peuplée d'hommes qui lui ressemblassent. Il est vrai qu'il n'y avait pas d'argument plus puissant contre ses sophismes, et que l'énonciation de cette idée transportait tout-à-coup l'auditeur dans la région des impossibles.

Il m'est donc parfaitement démontré qu'Oudet fût l'inventeur de ce projet d'alliance ou de susion des partis qui pouvait seul amener la destruction du despotisme impérial par le rétablissement des Bourbons et des lois. Les gens clairvoyans et bien intentionnés des deux opinions s'y rallièrent assez vite, aussitôt qu'on pût en soupçonner l'existence, mais il remplit d'effroi deux classes trop nombreuses qui passèrent dès le même instant dans la dépendance du tyran, parce que la conservation de son épouvantable système leur offrait une espèce de garantie : l'une était composée des royalistes infidèles qui avaient vendu pour quelque place, ou pour quelque salaire, plus vil encore, les sentimens de reconnaissance héréditaire qui devaient les lier à la cause de leurs maîtres: l'autre des républicains avides ou féroces qui avaient souillé leur cause par des bassesses, ou qui l'avaient rendue horrible par des cruautés.

Un grand nombre de ceux-ci avaient été jetés à l'île de Ré, par une de ces mesures de sûreté que le pouvoir absolu ne se croit pas obligé d'expliquer, et dont les honnêtes gens ne croient pas avoir d'intérêt à se plaindre. Oudet qui était convaince que, dans une conspiration bien faite, il faut savoir tirer parti de tout, et qui avait eu occasion de voir la plupart de ces exilés dans sa garnison de Saint-Martin, s'était emparé de certains d'entre eux sans les associer à aucune de ses secrètes pensées, et surtout sans charger la Société dont il était le chef, d'une recrue qui aurait pu ne pas obtenir son aveu. S'il en était quelquesuns que la souplesse de leur esprit, l'audace de leur caractère et une grande habitude des hommes et des choses pendant le cours de la révolution française rendissent éminemment propres à des services importans, il se les attachait facilement au moyen de quelques fausses concessions qui

ne compromettaient ni la Société ni lui. C'est en ôtant toute prise à la délation, et en ne laissant voir de sa pensée que ce qu'il pouvait en montrer sans danger, qu'il échappa, ou aux investigations astucieuses, ou aux révélations maladroites de ce M. Méhée qu'il avait lié à son entreprise, sans lui abandonner une seule confidence dangereuse. Quand M. Méhée compromit la vie et du moins la liberté de toutes les personnes faciles qui s'étaient ouvertes à lui, ou si l'on veut quand les aveux de M. Mehée servirent de prétexte à cette persécution, car il n'est pas de mon intention de rien ôter à la latitude de sa défense morale, son écrit n'exposa point la tête d'Oudet, parce qu'il ne put le faire soupçonner de rien qui ne fût connu de Bonaparte, ou qui ajoutât quelque chose à sa conviction antérieure. Bonaparte savait bien qu'Oudet lui portait une haine inviolable, et qu'il n'avait point d'ennemi plus à craindre; mais

encore une fois, il n'y avait aucun fait positif qui justifiat ses soupçons et qui lui donnat le droit de frapper Oudet de la main du bourreau. Poussé par une inspiration infernale, il attendit une occasion plus facile, que la guerre ne devait pas tarder de lui procurer.

Je n'ai pas besoin de raconter comment M. Méhée, qui se surnommait alors Muller, Jablonski ou Obreskow, mais qu'Oudet, trompé peut-être, qualifiait d'un surnom plus énergique, laissa surprendre à la Police le secret de sa mission, s'il parvient heureusement à prouver qu'il ne le lui a pas livré. On eut dès cette époque la sollicitude effrontée de ramasser ces turpitudes dans un volume in-8°, sorti des presses impériales, et que M. Méhée désavoue maintenant, dit-on, avec quelque apparence de vérité, puisque le Gouvernement auquel il en attribue la supposition était notoirement enclin à cette espèce de supercherie, dont

il n'est pas difficile de citer d'autres exemples. Ce qu'il y aurait d'étonnant, c'est que M. Méhée fût parvenu à se faire plus vil dans son livre qu'il ne l'aurait été réellement dans le cas de la délation dont on l'accuse, et qu'il s'y fût prêté d'infâmes couleurs qui n'auraieut existé toutefois que dans son imagination. Il serait faux, même en dépit de lui, qu'il eût pris sa spéculation de si loin, et qu'il eût mûri si longtemps sa lâcheté et sa bassesse. Ce serait la force des circonstances, ou l'avidité toujours croissante de la cupidité, ou l'habitude de mentir, même pour le service de son parti, qui l'aurait conduit à le trahirsi indignement, et non une spéculation long-temps prévue, un calcul froidement ménagé. Il lui restait même bien évidemment, à en juger au besoin par l'ouvrage qu'il ne reconnait pas, une espèce de pudeur qui perce, on ne sait comment, au milieu de toutes les révélations, et qui atteste, je ne sais quelle arrière-pensée dont je ne serais pas fâché qu'il se fît une excuse s'il ne peut pas faire autrement. Il serait trop fâcheux pour l'honneur de l'espèce humaine d'être obligé de croire à tant de faiblesse.

Parmi les réticences de M. Méhée, il ne faut pas compter le silence qu'il a gardé sur les Philadelphes, car il m'est démontré qu'il en ignorait l'existence; mais il est évident qu'il connaissait Oudet pour le chef d'un parti nombreux, puissant, dévoué surtout, et s'il l'a nommé quelque part, ce n'est pas dans son livre. Il se contente de le désigner dans sa correspondance avec M. Drake d'une manière qui ne peut pas laisser de doutes à ceux qui m'ont lu avec quelque attention, mais qui n'a pas le caractère d'une dénonciation formelle pour les autres. «Le chef que vous m'engagez « à vous faire connaître, » dit-il, (pag. « 147, de l'ouvrage intitulé : Alliance des

« Jacobins de France avec le ministère an-« glais, suivie des Stratagèmes de Francis " Drake), est un homme de vingt-huit ans, « d'une taille et d'une figure distinguée. Sa « bravoure passe ce que je pourrais vous « en dire ; il parle avec grâce et écrit avec « talent. Les républicains ont en lui unc « telle confiance qu'ils le voient sans la « moindre inquiétude dîner chez le Premier « Consul quand il quitte son corps pour « venir à Paris et faire la cour aux dames « les plus répandues au palais consulaire : « voilà comme les républicains le considè-" rent. Si vous voulez que j'ajoute a ces « traits celui que je crois pour mon compte « avoir distingué en lui, c'est qu'il est d'une « ambition démesurée, et qu'il se moque « autant des républicains que des royalis-« tes, pourvu qu'il arrive à son but. Je crois « avoir gagné sa confiance en affectant, têle « à tête avec lui, une morale beaucoup « moins sévère que celle dont il se pare en

« public. Le Premier Consul fait tout pour « se le concilier; mais il n'y aurait pour « cela qu'un moyen qui convînt à l'autre, « ce serait de lui céder sa place. »

Il ne s'agit pas de discuter ici les inductions qu'on peut tirer de ce portrait, surtout dans sa partie injurieuse. Je n'ai pas dissimulé qu'Oudet sût ambitieux, je crois même que c'était la nuance dominante de son caractère; mais sa loyauté n'aurait pu être mise en question que par un esprit perfide et qui se serait identifié avec la calomnie au point de l'introduire partout où le hasard le faisait pénétrer. L'auteur de l'écrit dont je parle n'était peut-être pas plus digne de juger Oudet par ses qualités que par ses défauts; ou, pour mieux dire, il y avait dans les défauts nombreux d'Oudet, dans ses imperfections les plus sensibles, dans ses faiblesses les plus condamnables, une sorte d'élévation à laquelle le vulgaire ne peut jamais atteindre, même par la pensée. Que serait-ce donc, si cette appréciation émanait, comme on l'a supposé, des derniers rangs de l'ordre moral, d'un homme qui avait fait abjuration vénale de son honneur, de l'indigne délateur dont M. Méhée se sépare avec adresse et sans doute avec des raisons valables que l'histoire accueillera? Un reptile, et le plus vil de tous, peut se traîner sur la statue d'un dieu; il peut l'entourer de ses replis et l'infecter de ses venins, mais il ne la mesure pas.

M. Méhée fut envoyé à Besançon, sous le nom de Muller, pour l'organisation de l'alliance qui a été révélée si hautement depuis sous le nom de M. Méhée. Oudet, certain des élémens qu'il avait amassés dans ce coin de la France pour un mouvement partiel, se disposait dès lors à l'effectuer, et il avait choisi à dessein un émissaire dont l'existence politique offrait quelque garantie à son parti. M. Méhée, agent des Bour-

bons, était, suivant l'opinion commune, une assez bonne caution de l'oubli de toutes les fautes et du pardon de toutes les injures. C'était sous ce rapport surtout que son choix présentait des avantages qui nous avaient séduits, et il ne manquait pas de talent pour le rendre profitable à la patric s'il en avait bien senti l'importance, et qu'il n'eût pas été capable de mettre un instant les intérêts de la patrie en balance avec les siens. Je n'attends pas la justification qu'il annonce pour penser qu'il partit avec l'intention d'être utile, et que s'il a cédé à la séduction, il ne l'a trouvée qu'en route. La prudence infaillible d'Oudet y avait heureusement pourvu, comme à toutes les choses que le hasard laisse à la prévoyance de l'homme, et un envoyé particulier, expédié à temps, prévint les principaux agens de Franche-Comté contre un messager imprudent ou infidèle, qui perdit, dès ce moment, tous ses rapports avec le système de la conjuration. Il faut convenir qu'il se rendit même assez de justice pour ne pas entreprendre de les renouveler.

Toutes les communications de M. Méhée avec M. Drake et avec le ministère anglais, prouvent qu'Oudet lui avait livré, avec sa réserve ordinaire, un petit nombre de données générales, qui suffisaient pour le service du parti, mais qui ne pouvaient rien pour sa perte. Ainsi, M. Méliée, ou celui qui a eu l'audace d'écrire pour lui, et qui soutient que ses bulletins étaient tout entiers d'invention, n'inventait certainement ni le portrait d'Oudet, ni l'existence du comité d'alliance, qu'il ne pouvait connaître à la vérité que par une approximation très-vague, quoiqu'il en indique assez bien les élémens; ni les mouvemens préparés dans certains lieux qu'il désigne toujours avec exactitude, mais sans donner aucune

idée des moyens, parce qu'on l'avait tenu sur ce point dans une heureuse ignorance. Ce'n'était pas au hasard que cet écrivain officiel dénonçait des provinces, et Bonaparte savait bien que cette Franche-Comté, si obstinément accusée par ses espions, renfermait ses ennemis les plus implacables, puisqu'il évitait déjà d'en approcher; mais le soupcon qu'il laissait planer sur la Franche-Comté ne la rendait que plus redoutable, en compromettant indistinctement ses habitans. La délation escroquée à M. Méhée, selon l'hypothèse la plus favorable pour lui, ne changea donc rien à l'ancien plan des Philadelphes, et peut-être elle le servit, en faisant naître dans l'esprit des hommes les plus exagérés l'idée d'une réunion de forces et d'une concession réciproque de principes qui ramènerait, presque sans efforts, un ordre de choses universellement désiré. Ce résultat fut même

si public et si évident, que M. Méhée pourrait s'en servir avec plus de vraisemblance que d'aucuu autre moyen, pour donner une couleur d'utilité à la dénonciation qu'on lui impute, si le fait en retombe définitiyement sur lui.

## CHAPITRE VIII.

Troisième conspiration des *Philadelphes*, connue sous le nom d'*Alliance*. — Son histoire. — Ses résultats.

Après le départ de Moreau, Oudet, pressé par des ordres supérieurs de se rendre à sa destination, ne s'y décida point cependant sans avoir tout préparé pour la révolution prochaine qu'il prévoyait, et à laquelle il ne manquait plus que l'assentiment du Roi. Il ne voulut pas toutesois se montrer à Besançon dans ces circonstances, et il se contenta d'appeler auprès de lui deux Philadelphes, dont le dévouement lui était par-

faitement connu, et qui pouvaient lui tenir lieu de tout intermédiaire avec la Société: C'était Spartacus et Werther, que j'ai déjà nommés, et dont l'intelligence souvent éprouvée par des missions difficiles n'inspirait pas moins de consiance à Oudet que leur honneur et leur courage. Tous deux liés à Philadelphie par des sermens sacrés, et à la personne de son chef par une espèce de culte qui les tenait dans la plus étroite dépendance de ses volontés, ils penchaient cependant l'un et l'autre vers les opinions des royalistes, disposition déterminée par leur naissance ou par leurs relations et trèsexagérée par la haine que l'esprit de l'institution leur avait fait concevoir contre Bonaparte. Ils n'attendaient même, pour embrasser ces opinions à découvert, que l'aveu de l'homme habile dont l'autorité réglait despotiquement toutes leurs pensées ; et Oudet , qui était sûr de flatter leurs sentimens secrets, n'hésita pas à leur confier

le projet auquel ses résolutions s'étaient arrêtées, celui de rétablir la monarchie des Bourbons sous le régime de la Constitution de 91, en faisant concourir à ce grand mouvement les opinions les plus opposées en apparence. Trois corps d'officiers, prononcés pour ce plan généreux et tout prêts à servir de leur épéc les événemens qui allaient en déclarer l'existence, composaient la plus grande partie des garnisons comprises dans le premier arrondissement de l'insurrection, et influaient sur le reste, d'une manière puissante, ou pour mieux dire certaine. Il avait fallu adresser aux agens connus du Roi, dans les endroits où ces agens, généralement assez réservés dans leur zèle, manifestaient encore leur existence par quelques velléités d'être utiles, des émissaires nouveaux qui n'inspirassent pas les mêmes soupçons que Méhée, et qui ne pussent disposer d'ailleurs que de secrets sans danger. Les communications les plus vagues étaient

suffisantes dans l'état des choses, moyennant qu'elles fissent présumer à Louis XVIII ce qui se passait en France, et qu'elles rapportassent aux hommes fidèles, qui se dévouaient encore à sa noble cause, l'espoir d'être justifiés par son aveu. Ces mesures prises, l'opinion mûre et le peuple disposé, il n'était question que d'établir un rapprochement très-facile à opérer entre les partis, et que de former dans un lieu quelconque un noyau d'insurrection, qui serait grossi en deux jours d'une soule innombrable de mécontens, et entretenu par le zèle ardent de plus de deux cents Philadelphes déterminés, dont certains étaient très-exercés à la guerre. Telle est la mission dont surent investis Spartacus et Werther, dans les conférences de Dôle, et dont j'examinerai rapidement les résultats, non qu'ils aient eu quelque importance en eux-mêmes et qu'ils doivent laisser de grands souvenirs à l'histoire, mais parce qu'ils n'ont

pas été loin de changer le sort de la France et qu'ils se rattachent immédiatement, comme je le ferai voir, aux conspirations de Mallet. Ces détails, publiés aujourd'hui pour la première fois, me sont confiés par quelques-uns des conjurés, qui ont pu les observer de très-près, et qui n'ont été étrangers à aucune des circonstances intéressantes de l'événement.

Je crois avoir dit que Werther appartenait à la noblesse. Il avait une figure agréable, des manières élégantes, de l'activité, de l'esprit et du courage. Spartacus, un peu plus avancé en âge, quoique très-jeune encore, se distinguait par une exaltation qui était capable de tous les sacrifices, et par une facilité de caractère, par une expansion de sensibilité qui le mettait en rapport avec tout le monde. Ses opinions courageuses le faisaient accueillir des personnes les plus distinguées par leur naissance, qui restaient dignes de leur naissance, com-

me il en était quelques-unes. Ses manières affectueuses, son abandon familier le rendaient plus cher encore aux hommes forts de la classe du peuple, dont il avait cultivé l'amitié par instinct plutôt que par calcul. Tous deux étaient connus par la franche liberté de leurs principes, par leur opposition souvent manifestée à la tyrannie impériale, par quelques talens et surtout par quelques malheurs. Oudet les crut, avec raison, capables de ménager le rapprochement indispensable sur lequel il fondait le succès de ses espérances, mais il ne leur permit aucune confidence entière, et il n'admit lui même à la sienne qu'un Philadelphe de plus, au moins pour ce qui concernait les bases, les moyens et l'époque de l'insurrection qu'on n'avait besoin de révéler au grand nombre que par le fait. Ce fut Thémistocles, officier très-considéré, qui était chargé d'organiser un grade inférieur dans la force armée, et dont la prudence

et la fidélité sauvèrent presque tous ceux qui coopéraient à l'entreprise, quand la plus infâme trahison l'eut fait échouer.

Werther retourna dans le Jura dont l'excellent esprit, la position géographique et les relations faciles et multipliées avec l'étranger, faisaient le centre d'insurrection le plus favorable qu'on pût choisir. Spartacus fut envoyé à Besançon, qui était le quartier-général de la conspiration, et dont il était essentiel de s'assurer en y laissant au moins les fermens d'une insurrection auxiliaire. Quelques jours suffirent pour rapprocher les hommes de bonne foi qui pouvaient représenter moralement les deux partis et qui voulaient les représenter d'une manière profitable pour la monarchie. Il ne fallut pas plus de quelques heures pour convenir de certains principes auxquels ils s'arrêtèrent sans difficulté, parce qu'ils se trouvèrent du premier abord animés du même esprit. M. le marquis de Jouffroy

traitait au nom des royalistes, dont sa probité antique et sa franche courtoisie garantissaient assez les intentions lovales. MM. Martenne et de Franchet étaient destinés à diriger les mouvemens intérieurs de la place après l'explosion des mouvemens du dehors. M. le lieutenant-colonel Pyrault, chevalier de Saint-Louis, officier aussi aimable que brave, et l'un des caractères les plus chevaleresques de l'émigration, fut chargé du commandement-général; M. Léclanché, qui agissait avec une extrême bonne foi pour les républicains ralliés au système constitutionnel, avait composé les premiers cadres d'insurrection armée, d'une soule d'habitans des campagnes du Jura qui se présentèrent au premier appel et qui répondirent aux espérances des conjurés tant qu'elles purent se soutenir. Un grand nombre d'hommes distingués par leur naissance, leur courage ou la fermeté de leur conduite, fortifièrent

successivement l'alliance, du crédit de leur nom ou de l'influence de leur caractère. La propagande la plus téméraire et la plus. imposante à la fois, celle qui se sert pour répandre et pour consacrér ses principes du saint ministère du sacerdoce, forma des adeptes zélés dans les villages les plus obscurs; et des prêtres éloquens, dont on n'a pas assez honoré le courageux enthousiasme, un Antoine-Remi Delacour entre autres, oserent proclamer la vérité proscrite, dans la chaire de vérité, et rappeler au peuple malheureux le bonheur dont il jouissait sous ses anciens rois. La citadelle' de Besançon était prête à arborer l'étendard aux fleurs de lys, et la fidélité de deux supérieurs successifs avait été misé à des épreuves difficiles. On n'y craignait que l'obéissance passive et aveugle d'un depôt de conscrits réfractaires; deux jeune gens dévoués se déterminèrent à aller vartager leur sort et préparer leurs bésolu-

tions. Les autorités étaient bonnes presque partout, et le gouvernement, comme égaré par un esprit de vertige qui ne l'a perdu que trop tard, semblait conspirer contre lui-même. Enfin, il n'y avait pas une petite ville où il ne se trouvât un comité royaliste, pas un bourg, pas un hameau dans lequel les hommes ou les circonstances n'eussent assemblé des élémens de révolution et assuré des intelligences au premier chef de parti qui se présenterait. Il n'était besoin que du son d'une cloche, ou du bruit d'un tambour pour déterminer un soulèvement, que d'un drapeau pour assembler une armée, que d'un chef pour la conduire; et le moment où cela devait arriver était appelé par tous les vœux. Le serment qui m'engage envers les Philadelphes, et qui me défend de les faire connaître sous leur nom social dans un écrit qui n'est pas exclicivement fait pour eux, m'a interdit le plaisit de nommer ceux qui vivent encore,

quoiqu'il m'eût été difficile de ne pas les nommer honorablement. Quant aux royalistes zélés, aux patriotes purs, aux gens de bien de toutes les classes qu'ils parvinrent à s'attacher dans les nombreuses occasions où leur courage fidèle entreprit le rétablissement de la monarchie, et qui ne me sont qu'indirectement connus sur les traditions de ma société, je me trouve à leur égard dans des rapports très-différens, si je ne me trompe, et je ne me crois pas obligé en conscience à refuser à leurs noms une publicité que leur modestie désavoue peut-être, mais que l'histoire réclame pour eux.

Oudet, satisfait du commencement de cette organisation à laquelle il paraissait étranger quoiqu'il en fût le moteur secret, ne vit pas d'intérêt à en suivre les développemens sur les lieux mêmes. Il ne s'agissait plus que de la généraliser en préparant sur d'autres points qui lui étaient bien connus, des mouvemens analogues, et sa présence n'était

par conséquent nulle part moins nécessaire qu'en Franche-Comté. Il passa dans le Béarn après avoir établi entre ses principaux agens un mode infaillible de correspondance qui devait le tenir au fait de tous les progrès de son ouvrage. Ceux-ci, unique et sûr intermédiaire entre Philadelphie et l'alliance, formaient le nœud indivisible et indissoluble de cette conspiration partielle avec la conspiration permanente de la Société dont ils étaient les sentinelles perdues. L'inquisition de la Police pouvait donc remonter jusqu'à eux, mais jamais au-delà, si elle parvenait à découvrir leurs opérations, avant que la réussite en sût assurée, et c'est ce qui arriva peu de temps après, au moment même où l'ensemble des moyens ne laissait plus rien à désirer aux esprits les plus inquiets.

Par une rencontré singulière et qui ténait de miracle, quelques *Philadelphes* que les circonstances de la guerre ou des commis-

sions spéciales de leur chef avaient conduits en Allemagne ou en Italie, se trouvèrent. initiés par le brave et habile Du Châteler à un plan d'insurrection du Tirol, dont l'objet, comme celui de la Société dont ils faisaient partie, était la délivrance et la régénération de l'Europe asservie par une famille d'aventuriers. Ils surent frappés de la ressemblance de quelques-uns des moyens et surtout de l'institution d'une Société secrète qui semblait calquée sur la leur et qui l'était peut-être en effet. Ce rapprochement remarquable leur suggéra l'idée d'établir entre les deux Sociétés quelques points de connivence qui les missent en état d'agir dans des vues bien coordonnées et de marcher au même but l'une par l'autre. Il ne faut pas oublier que ce pacte mémorable est le premier germe de l'insurrection européenne qui a rétabli au moins pour long-temps la balance des empires et la tranquillité des peuples.

Le moment était pris et les moindres détails prévus, les uniformes prêts et les proclamations imprimées, quand une circonstance inattendue fit naître de nouveaux apercus en réduisant tout le plan de la conspiration à une opération extrêmement aisée qui épargnait une foule de lenteurs, les hasards d'une guerre civile et beaucoup de trouble et de sang. Bonaparte qui n'avait fait que préluder à la monarchie universelle, en usurpant l'empire, venait de se faire décerner la souveraineté de l'Italie. et il allait ceindre à Milan sa seconde couronné sur les débris des républiques qu'il avait fondées. La première idée qui frappa les chess de l'insurrection sut la possibilité de fermer au tyran le retour des Alpes, et d'appeler contre lui, par l'initiative du Jura, l'alliance de trois ou quatre nations adjacentes, les Génevois, les Vaudois, les Valaisane, les Suisses qui n'aspiraient qu'à s'armer avec quelque espoir de succès contre

l'oppresseur du monde. La plus faible lueur qui manifesterait cet orage près d'éclater donnait l'éveil aux montagnards du Tirol et à ceux des Apennins, et de ces hauts sommets de notre occident, asile immémorial de la liberté, il lui descendait tout à coup une armée de vengeurs. Ce spectacle était fait pour séduire, même en espérance, des imaginations jeunes et fortes. Il n'y en avait point de plus beau en effet, et c'était la première fois qu'il s'offrait aux regards du monde, que celui d'une ligue de peuplades obscures, à peine parvenues à l'adolescence de la civilisation, et unies pour sauver de la barbarie qui suit toujours le despotisme, les contrées les plus perfectionnées de la terre. Il était facile en apparence de faire sortir les libérateurs de l'Enrope des châlets de l'Helvétie, mais la providence qui voulait donner une leçon plus formidable aux nations égarées, ne daigna pas le souffrir; et comme si un caprice

aveugle avait déterminé son choix, elle sit passer les armes que nous avions préparées pour notre salut dans les mains des hordes sauvages qui vivent au bord du Tanaïs.

Le second avis, qui fut ouvert était plus simple encore met d'une exécution plus faeile. L'itinéraire de Bonaparte le faisait traverser les montagnes et les forêts du Jura, et ion savait qu'il n'était accompagné dans ce voyage que de cinquante cavaliers divisés en deux pelotons égaux, dont l'un précédait et dont l'autre suivait sa voiture. Cent hommes bien armés suffisaient pour faire face à tous deux, et même pour les culbuter, pendant qu'un groupe intermédiaire cernait l'équipage, enlevait le tyran, et le transportait en quelques minutes dans des lieux inaccessibles à toute entreprise humaine. Cette expédition parut si assurée dans les moyens, elle mettait d'ailleurs un terme si court à l'insurrection, ou plutôt

elle sauvait si évidemment à la France les malheurs inséparables d'une guerre civile, qu'elle ne donna pas lieu à la plus légère contestation. Le temps pressait, mais tout se trouvait disposé pour une grande tentative, de quelque nature qu'elle fût, et cellelà n'était qu'un jeu auprès de celles qu'on avait préparées. Un jeune homme, plein de zèle et de courage, qui avait déjà fait la guerre de parti avec succès, M. Buguet, actuellement officier d'état-major, fut chargé de l'opération dont le conseil d'alliance, présidé par M. le marquis de Jouffroy, régla l'ordre et la conduite pour tout ce qui pouvait être prévu. Trois jours après, M. Buguet commandait cent quatre-vingt hommes d'élite, armés de susils simples ou doubles, et disséminés sur un espace très-étendu en pelotons peu nombreux, à la hauteur des villages de Tassenière et de Colonne. Cetty petite armée, couverte du prétexte d'un trac, et qui ne pouvait présenter ea der-

nière analyse aux soupçons de la police qu'un rassemblement de braconniers, était distribuée de la manière la plus convenable pour se concentrer au premier appel sur le point où l'on voudrait la porter. Des cavaliers affidés qui couraient en ordonnances depuis ses derniers postes sur la route de Bonaparte, devaient annoncer son passage quelques heures à l'avance, et il n'en sallait pas tant pour achever les dispositions nécessaires. Le reste se bornait à une évolution dont l'idée se serait offerte à l'esprit le plus simple, et qui interceptait le mouvement de l'escorte sur la voiture. évolution dont la facilité passe toute expression, dans une route assez étroite et tracée au milieu d'un fourré impénétrable à la cavalerie. Vingt tirailleurs d'une adresse infaillible, scrupuleusement choisis sur plus de mille, et embusqués de distance en distance, étaient réservés pour le cas d'une résistance qu'on supposait à peine, et qui

était cependant de toutes les chances possibles celle qu'on redoutait le plus, parce qu'elle aurait coûté, au grand regret des conjurés, quelques gouttes de sang francais. Des mesures si bien prises ne pouvaient pas manquer leur effet, et il ne restait pas le moindre doute sur la réussite, quand à la suite de plusieurs messages successifs qui annonçaient l'approche de Bonaparte, on apprit qu'il était retourné sur ses pas au dernier relai pour prendre une route plus longue et plus disficile qu'il avait quittée la veille. On ajoutait que le désordre et l'inquiétude qui se manifestaient dans sa physionomie marquaient assez la véritable cause de cette démarche rétrograde, et tout prouvait que le secret de la conspiration lui avait été lâchement vendu. Il est vrai qu'un soi-disant agent royaliste, très-nouvellement arrivé du dehors pour une commission importante relative à l'alliance, et compris encore dans cette glo-

rieuse liste d'exception où les chambres ardentes de la police cherchaient leurs victimes, avait disparu la veille sans qu'on sût quelle route il avait prise. Mais on osait à peine arrêter sur lui un soupcon injurieux que beaucoup de circonstances ont aggravé depuis, sans que rien l'ait suffisamment confirmé pour le tourner en certitude. Ce qu'il y a de trop positif, c'est que cet ambassadeur, au moins inexact, se rendit à Paris sans poursuivre sa mission, sans s'occuper d'en rendre compte; qu'il y fut accueilli, à ce qu'il paraît, avec des égards rarement accordés aux proscrits, rentrés sans autorisation spéciale, et que son nom n'a pas cessé depuis d'être investi d'honneurs déshonorans qu'il avait peut-être payés du sien.

Cette circonstance fut suivie, à peu de jours près, d'un mandat d'arrêt décerné contre les chefs connus du comité d'alliance. M. Pyrault, M. Léclanché, M. Buguet

et le jeune Philadelphe, que j'ai toujours désigné sous le nom de Spartacus. M. Léclanché fut seul surpris, parce qu'il se trouvait hors du rayon de la force organisée. Les autres, prévenus à temps et sauvés par les moyens mêmes qui devaient servir à leur arrestation, se dérobèrent sans peine à des poursuites illusoires, à des recherches qui n'avaient qu'une apparence d'activité, et qui demeuraient toujours volontairement infructueuses, à tel point que les autorités supérieures ne pouvaient s'expliquer la maladresse bienveillante, et réellement inexplicable, de leurs agens. L'un des fugitifs, tombé par mégarde au milieu d'un détachement qui le pressait depuis huit jours, après plus de quatre-vingt lieues de détours en tous sens, s'évada sur le cheval d'un des hommes qui étaient chargés de le saisir, Quant à la détention de M. Léclanché, qui fut très-longue et trèsrigoureuse, elle ne resta cependant pas sans

rieuse liste d'exception où les chambres ardentes de la police cherchaient leurs victimes, avait disparu la veille sans qu'on sût quelle route il avait prise. Mais on osait à peine arrêter sur lui un soupcon injurieux que beaucoup de circonstances ont aggravé depuis, sans que rien l'ait suffisamment confirmé pour le tourner en certitude. Ce qu'il y a de trop positif, c'est que cet ambassadeur, au moins inexact, se rendit à Paris sans poursuivre sa mission, sans s'occuper d'en rendre compte; qu'il y fut accueilli, à ce qu'il paraît, avec des égards rarement accordés aux proscrits, rentrés sans autorisation spéciale, et que son nom n'a pas cessé depuis d'être investi d'honneurs déshonorans qu'il avait peut-être payés du sien.

Cette circonstance fut suivie, à peu de jours près, d'un mandat d'arrêt décerné contre les chefs connus du comité d'alliance. M. Pyrault, M. Léclanché, M. Buguet

et le jeune Philadelphe, que j'ai toujours désigné sous le nom de Spartacus. M. Léclanché fut seul surpris, parce qu'il se trouvait hors du rayon de la force organisée. Les autres, prévenus à temps et sauvés par les moyens mêmes qui devaient servir à leur arrestation, se dérobèrent sans peine à des poursuites illusoires, à des recherches qui n'avaient qu'une apparence d'activité, et qui demeuraient toujours volontairement infructueuses, à tel point que les autorités supérieures ne pouvaient s'expliquer la maladresse bienveillante, et réellement inexplicable, de leurs agens. L'un des fugitifs, tombé par mégarde au milieu d'un détachement qui le pressait depuis huit jours, après plus de quatre-vingt lieues de détours en tous sens, s'évada sur le cheval d'un des hommes qui étaient chargés de le saisir, Quant à la détention de M. Léclanché, qui fut très-longue et trèsrigoureuse, elle ne resta cependant pas sans

avantage pour l'alliance. Les effets du hasard, ou peut-être quelques combinaisons secrètes, le servirent si bien, qu'il se trouva en rapports successifs, dans ses différens cachots, avec M. le marquis de Rivière, M. Bouvet-de-Lozier et M. Gaillard. L'idée de conspirer du fond des prisons était encore nouvelle, et on ne s'attendait pas au parti que Mallet en pouvait tirer un jour; mais elle était justifiée d'ailleurs par une considération tirée du cœur humain. Cette communauté de malheurs que le tyran avait établie entre tous ses ennemis était un des vices radicaux de sa police. Il ne savait pas que l'oppression assimilait toutes les pensées, qu'elle opérait une espèce de rapprochement sympathique parmi les esprits les plus dissidens, et qu'elle pourvoyait ainsi à la plus grande difficulté de la contre-révolution. Non seulement ce doux commerce de pitié réciproque qu'entretiennent des proscrits ouvre leurs cœurs à des communications plus étroites; non seulement l'habitude de la persécution les prépare à des résolutions plus fortes et mieux combinées, mais il y a dans leur captivité même une sorte de garantie qui les encourage et qui les prémunit contre les terreurs communes. Le conspirateur du dehors a tout à craindre, parce qu'il a tout à perdre; une fois signalé aux sbires de la tyrannie, soumis à leurs enquêtes et privé de sa liberté, il ne redoute rien, parce qu'il a tout à gagner. Son imagination, excitée par la solitude, par l'oisiveté du corps, quelquefois par le désespoir lui-même, ne s'attache qu'à des entreprises imposantes, et leur dévoue l'emploi de toutes ses forces, qu'aucun autre soin ne distrait : ainsi, tels bras qui eussent négligé de s'armer contre un brigand heureux, s'il ne les avait pas réduits à l'esclavage, se roidissent pour le combattre de toute l'énergie dont il croit les avoir frustrés. Libres, ils le ménageaient peut-être; captifs, ils l'écrasent de leurs chaînes.

L'influence d'Oudet sur le pays qui avait dû être le théâtre de cette conjuration nouvelle, et où tous ses principes fermentaient encore avec une activité menacante, était trop connue de Bonaparte, pour que celuici l'y crût tout-à-fait étranger; mais il chercha le nœud incompréhensible qui l'y attachait, et il ne le trouva point. Le chef de l'institution terrible qui minait le gouvernement impérial, caché derrière tous les effets qu'il se plaisait à produire comme un machiniste habile, était présent partout et ne paraissait jamais. Récemment venu de l'exil, il fut frappé d'un exil nouveau; mais on ne put le compromettre dans aucune accusation déterminée, et généralement, cette conspiration, la plus grave et la mieux ourdie de toutes celles qui ont

éclaté sous le règne de Bonaparte, avant là seconde conspiration de Mallet, se déroba aux investigations des observateurs les plus subtils et les plus intéressés, de telle sorte qu'elle ne donna pas même matière à une instruction publique. Dans les informations du préset du Doubs, que la classe commune des conjurés déjoua avec beaucoup d'esprit, mais qu'une caste plus élevée et plus docile, parce qu'elle avait un meilleur parti à tirer de ses saiblesses, seconda presque universellement, avec une condescendance mémorable, le nom d'Oudet ne sut pas même prononcé. Tranquille dans sa noble retraite, sur la foi inviolable de ses courageux amis, il recevait dans ses bras l'enfant qui venait de naître de son mariage contracté l'année précédente à l'île de Ré, et s'adressant à quelques Philadelphes qui l'entouraient : « Il est trop jeune, « s'écriait-il, en le pressant sur sa poitrine,

« pour s'engager à vous par le serment d'An-« nibal ; mais souvenez - vous que je l'ai « nommé Eliacin, et que je lui lègue la « garde du temple et de l'autel, si je meurs « avant d'avoir vu tomber de son trône « usurpé le dernier des oppresseurs de Jé-« rusalem! »

## CHAPITRE IX.

Suite de la conjuration de l'Alliance. — Première conspiration de Mallet.

L'événement malheureux qui avait fait échouer la conjuration de l'Alliance, eut cependant, comme la révélation de Méhée, un avantage incontestable. Il donna une grande publicité au pacte des royalistes et des républicains purs, et il fit concevoir à tous les esprits la possibilité d'effectuer ce rapprochement d'une manière plus sûre et plus profitable pour l'État. Il est vrai qu'il acheva de décourager les ca-

ractères timides et d'aliéner les caractères irrésolus; mais la conspiration des Philadelphes ne pouvait que gagner à cette épreuve épuratoire. Oudet la regarda comme la dernière des initiations, et il se félicita de la désertion de quelques âmes faibles auxquelles on ne pouvait se livrer sans risquer d'être trop souvent déçu. Ce ne fut pas même dans les hauts grades de la société que se manisesta cet esprit de dégoût, qui succède ordinairement à une longue suite de tentatives inutiles et qui altère quelquesois les résolutions les plus courageuses. C'était cependant dans les hauts grades que résidait particulièrement le secret d'Oudet qui l'y avait plus ou moins disséminé, et que personne ne pouvait se flatter de posséder tout entier. La dénonciation de Bodemann, la troisième à ce que l'on croit qui ait paru compromettre l'existence des Philadelphes, n'apprit rien de positif à la police, et ne servit qu'à confirmer ses soupçons sans les éclairer. Bonaparte sentait partout l'action de cette Société terrible, sans pouvoir la réprimer, parce qu'elle lui échappait sans cesse, et qu'il ne la connaissait que par ses effets sans arriver à ses causes. Il était placé au milieu d'elle comme Polyphème aveugle au milieu des compagnons d'Ulysse, trop sûr que ces ennemis dangereux et déterminés le pressaient de tous côtés, mais ne les trouvant nulle part.

L'insurrection de Franche-Comté s'était dissoute en attendant une nouvelle occasion d'arborer les drapeaux de l'Alliance. Cinq de ses chefs, ou détenus ou proscrits, renfermaient dans leur cœur son mystère inviolable. Quelques autres couraient de ville en ville pour entretenir ce levain sacré, dernier espoir probable de la monarchie. Spartacus, après trois ans de persécutions, de fuite et d'incroyables misères, se réunissait aux bandes de Châteler, et cherchait une noble occasion de hasarder contre

le tyran de sa patrie le reste de quelques jours inutiles. Son nom disparaît de l'histoire de *Philadelphie* avec celui de *Thémistocle* que la persécution réduisit au suicide.

Quant à Philopoemen, il n'avait pas laissé vaquer la pro-Censure, encore une fois inutile dans ses mains. La Censure exercée par Moreau, banni au-delà des mers, n'était en effet qu'une dignité honoraire et presque illusoire, qui ne servait qu'à placer la Société sous les auspices d'un nom historique. Oudet seul tenait les rênes de l'institution et la dirigeait dans une voie qui n'était connue que de lui, vers un but qu'il avait apercu et signalé le premier; mais son nouvel exil exigeait une nouvelle cession de pouvoirs, et c'est la seconde fois que le nom de Mallet se présente à l'historien des Philadelphes. Mallet, alors peu connu même à Besançon, où il avait laissé des préventions sans doute injustes, faisait partie de la Société depuis si peu de temps qu'il était à peine connu dans le grade su-périeur auquel il était rapidement parvenu, sous le nom de Léonidas qu'il a si glorieusement justifié. Les personnes les mieux instruites parmi celles que j'ai consultées ne sont pas d'accord sur l'époque et sur le lieu de sa réception.

J'ai essayé de caractériser Mallet au commencement de cet écrit par quelques traits d'observations qui me sont propres, mais qui tiennent à des vues et à des circonstances locales, fort antérieures aux événemens historiques sur lesquels sa réputation est fondée. Cependant, ce que j'en ai dit justifierait peut-être le choix d'Oudet si la généreuse entreprise et la mort héroïque de Mallet ne le justifiaient pas assez pour moi. Pour concevoir le plan immense du premier, il fallait le coup d'œil profond et la puissance créatrice du génie; pour saisir ce plan, pour le suivre, et même pour l'ac-

complir, il ne fallait que la fermeté impassible que j'ai attribuée au second et qui distinguait éminemment son caractère. Oudet avait construit le navire et s'était livré avec lui à la merci des mers et des tempêtes; forcé de jeter l'ancre bien loin du port qu'il s'était promis, et dont de nouveaux orages l'éloignaient tous les jours, il assurait au moins le sort de son équipage en amarrant le bâtiment à un rocher. Tel était le général Mallet, que certains biographes ont entrepris de faire aimable, quoiqu'il ne fût qu'inflexible, et qui n'offrit aux Philadelphes, pour me servir de l'expression énergique d'Oudet, que la garantie d'une probité de fer et d'une fidélité d'acier. L'expérience a prouvé pourtant que son âme stoïque avait conservé quelque chose de cette timidité morale qui est l'apanage des douces vertus, mais qui perd les conspirateurs. Il retarda le salut de la France en hésitant sur un meurtre nécessaire.

Mallet ne se vit pas plutôt maître des élémens d'une insurrection armée, qu'il céda au besoin d'essayer ses forces, avec une impatience qui tenait de la précipitation. Il s'empressa d'appeler du Jura quelques républicains prononcés, mais purs, qui sans avoir pris une part très-active à la première conjuration d'Alliance, y avaient cependant figuré honorablement. Un comité secret fut formé, une dictature provisoire organisée, une assemblée générale d'hommes choisis dans les quarante-huit sections de Paris convoquée et tenue, Mallet mis personnellement en rapport avec plus de mille conjurés. « Dans la nuit du 29 mai, » dit M. Lemare, à qui j'emprunte quelques-uns de ces détails, « plus de six cents ordres « étaient signés, scellés du sceau de la dic-« tature, trois mille proclamations et dé-« crets étaient datés, les postes assignés, « les rôles distribués. Le quartier général « allait être établi à quatre heures du matin « à l'hôtel de Cambacérès, où tous les mi-« nistres devaient, les uns se rendre, les « autres être conduits. A une heure tout « fut ajourné et perdu. »

Cette première conspiration de Mallet le compromit aux yeux des Philadelphes, parce qu'ils crurent remarquer que le nouveau chef voyait en eux un instrument trop passif de ses projets, et ne semblait pas attendre, comme Oudet, l'aveu indispensable de l'ordre, avant de procéder à leur exécution. Il paraissait, en effet, que deux Philadelphes seulement, pris peut-être au hasard dans les grades intermédiaires, avaient été appelés à ses conseils, et qu'on s'y était déterminé sans égard aux vues dès lors invariables de la Société. Le mauvais succès de son entreprise excita l'intérêt tiède qu'on prend aux peines d'une connaissance éloignée, et non le poignant déplaisir que nous inspirent nos propres malheurs, ou ceux d'un frère que nous chérissons comme nous-

mêmes. Oudet s'était toujours tellement identifié avec les Philadelphes, qu'il n'y avait pas un Philadelphe qui ne sût comme persuadé que sa pensée la plus intime et ses affections les plus chères vivaient dans le cœur d'Ondet. Le cœur austère de Mallet. son âme sans effusion était un foyer éteint, où nous ne pouvions plus allumer le feu sacré de l'amitié et du dévouement. Liés à ses volontés par l'obéissance, nous ne lui appartenions point par l'enthousiasme, et notre servitude n'était plus un plaisir. Nous nous trouvâmes comme la première Société des hommes quand elle passa du gouvernement de la famille et de la touchante souveraineté du père, sous le sceptre d'un roi étranger. Et cette considération seule explique le mystère merveilleux de notre existence, pendant tant d'années d'inquiétudes et de calamités, sous la Censure d'Oudet. Celui-là était bien le maître que nous avions élu, l'arbitre absolu, mais

choisi, de nos actions, le nœud de notre alliance, le charme de nos assemblées et le but de nos desseins. Il n'était pas seulement le ches de la Société, il en était le secret. Son âme, pleine de tendresse, nous embrassait tous, et nous entraînait dans ses moindres résolutions avec une force inexprimable que nous ne méconnaissions point, mais à laquelle nous nous faisions une joie d'abandonner toutes nos facultés. Nous n'avions alors qu'un regret : c'était de ne pas faire, ou plutôt de ne pas pouvoir davantage. Il exerçait sur nous une tyrannie trèsréelle, mais qui ne gênait pas notre liberté, parce qu'elle ne résultait que des concessions que nous lui avions librement faites, et qu'il avait l'air de marcher avec nous partout où il nous menait. Jamais l'égalité n'a existé parmi les hommes au même degré que parmi les Philadelphes, et cependant jamais la confiance d'un grand nombre d'hommes dans les intentions d'un seul n'a

eté plus aveugle, leur soumission à ses volontés plus passive. Toutes les lois de la Société pliaient devant ce mot magique: Oudet l'a voulu; et surtout devant celui-ci: Oudet l'a désiré. Je douterai rarement du succès d'une conjuration dont on pourra dire la même chose. La conjuration de Pélopidas était aussi composée de frères, et les phalanges thébaines ont peut-être donné l'idée de l'institution des *Philadelphes*, comme la ligue Achéenne celle de leur république imaginaire.

La première conspiration de Mallet, renfermée dans un comité de cinq personnes, dont quatre lui ont survécu, MM. Bazin, Gindre, Corneille et Lemare, n'est que la plus ridicule des rêveries, si elle ne s'explique par une organisation préliminaire dans l'armée, et par l'affiliation de son chef à une Société très-puissante, prête à le seconder au premier signal. Elle donne lieu à deux simples questions que je vais examiner, ou plutôt résoudre, puisque leur solution sort naturellement des faits établis. Quels étaient les véritables élémens, les moyens essentiels de cette conspiration? quel en était l'objet?

M. Lemarc, qui a consacré, dès les commencemens de la restauration, une brochure très-courte, et surtout très-insuffisante à l'histoire de cet événement, garde un silence singulièrement remarquable sur la nature des ressorts que Mallet se proposait de faire agir, soit qu'il ne les connaisse point, ce qui paraîtrait fort extraordinaire de la part d'un des membres du comité insurrectionnel, et de celui peut-être qui avait le plus de part à la confiance de Mallet; soit qu'il ait trouvé à cette réticence un avantage que je ne puis apercevoir dans l'état actuel des choses. Quatre ou cinq lignes seulement, tombées de sa plume par une sorte de distraction, révèlent la Société sans la nommer, mais si

distinctement toutefois qu'il est impossible de mettre une autre explication à la place de celle que je donne. « On saura, dit-il, « que sans le secours d'encres sympathi-« ques ni d'écritures chiffrées, Mallet as-« sistait à toutes les opérations de l'armée, « connaissait toutes les anecdotes de quel-« qu'importance, et recevait des nouvelles « de Moscou même. » Ainsi, les Philadelphes remplissaient leurs devoirs envers Mallet, tandis que celui-ci les tenait dans une ignorance profonde de ses desseins, et n'y associait qu'un petit nombre d'affidés, nouvellement introduits dans la Société. Ne faut-il pas en conclure que, déterminé dèslors à changer sa direction, et mal assuré du concours des opinions diverses, il avait pris le parti d'agir sans la consulter, et de la faire participer, peut-être en dépit d'elle-même, au mouvement qu'il préparait? Dans cette dernière hypothèse, n'est-il pas évident que le mouvement qui faillit avoir lieu en 1808

n'était pas conforme à l'esprit des *Philadel-phes*, et qu'il avait conséquemment un autre but que celui qu'en lui attribue aujourd'hui?

La première conspiration de Mallet n'a pas éclaté. Il paraît qu'elle n'a jamais été bien connue du gouvernement, puisqu'elle n'a été suivie que d'une persécution sourde, trop sensible pour ceux qui l'ont subie, mais trop peu remarquable d'ailleurs pour qu'on prît la peine de la motiver juridiquement, ce qui était alors et si sûr et si facile. Il paraît même qu'elle n'a jamais été bien connue de ceux qui y participaient, puisque M. Lemare, qui se borne à un coup d'œil sur son origine, ses élémens, son but et ses moyens, ne porte pas même ce coup d'œil au-delà des vues les plus communes, et que M. Lasond paraît craindre d'en réveiller le souvenir. Elle a excité quelque intérêt depuis la restauration, parce qu'elle a été regardée comme l'avant-scène d'un

épisode singulier de notre histoire, et que cet intérêt, d'ailleurs extrêmement juste, s'est attaché indistinctement à toutes les circonstances de la vie d'un héros qui s'est assimilé, par sa mort, aux plus illustres martyrs des causes nobles et libérales. Personne ne professe une estime plus haute et une plus franche admiration que moi pour le caractère de Mallet; personne ne considère plus que moi sa loyauté chevaleresque, sa fermeté inflexible, sa délicatesse et son intrépidité; personne n'est plus convaincu que sa dernière entreprise n'avait point d'autre objet que le rétablissement de la monarchie dans l'auguste samille des Bourbons, parce qu'elle n'en pouvait point avoir d'autre pour un homme qui unissait l'intelligence au dévouement, et le jugement au courage; personne enfin n'est plus éloigné de faire un crime à Mallet de ses opinions antérieures, parce que les opinions de Mallet n'ont jamais cessé d'être naïves,

généreuses et désintéressées; parce que l'expérience seule, et une expérience trèslongue et très-difficile, pouvait ramener de certains esprits aux idées essentielles et fondamentales dont ils avaient été distraits par des erreurs spécieuses; parce que la grandeur de ses dernières résolutions et l'héroïsme de ses derniers momens absoudraient le crime lui-même, et n'ont que trop racheté de faibles égaremens de principes. C'est pour l'amour seul de la vérité, c'est pour rendre à l'inaltérable sincérité de Mallet un hommage qu'avouerait son cœur; c'est pour ne pas tromper l'histoire, qui attend sur lui des notions positives à la place des hypothèses romanesques et des anecdotes fardées de ses biographes, que je me crois obligé à dire ma pensée toute entière sur cette conspiration, essai inutile et prématuré de ses forces. Tout prouve que cette conjuration avortée aurait tourné, par son résultat, à l'avantage de la monarchie;

mais qu'elle ne peut pas être comptée parmi les titres des royalistes; qu'elle n'appartient aux *Philadelphes* que par l'homme qui l'a conçue, et quelques-uns de ceux qui l'ont servie, et que si Mallet avait péri dans sa première tentative, tous les partis lui devraient de l'admiration, mais les républicains seuls des regrets.

## CHAPITRE X.

Insurrection du Tyrol. — Campagne de 1809. — Bataille de Wagram. — Mort d'Oudet.

Je ne me crois pas obligé à donner de longs détails sur les Sociétés secrètes du Tyrol, quoiqu'elles aient été liées à celle des *Philadelphes* par une longue et intime confraternité de principes et de distinction. Ces Sociétés ont publié elles-mêmes leur histoire et leurs règlemens dans deux langues très-répandues, depuis les événemens qui ont opéré la régénération de l'Europe, et sur lesquels elles ont influé à leur manière. C'est dans ces mémoires importans

dont on nous fait espérer la traduction, qu'il faut étudier leur origine, suivre leurs progrès, méditer leurs plans, et reconnaître les résultats auxquels elles sont enfin arrivées. Qu'il me suffise de rappeler que la fameuse insurrection qu'elles produisirent en 1809 faillit abréger de cinq ans la servitude du continent, et que si elles avaient été secondées par les chefs du système politique même pour lequel elles se dévouaient si généreusement, c'en était fait déjà de la monstrueuse tyrannie de Bonaparte. Dans un âge plus ancien, les noms des Schill, des Schlegel, des Chateler, auraient été consacrés à la reconnaissance des peuples comme ceux des Goetz et des Melchtal; mais les peuples usés ne savent honorer que des talens frivoles qui achèvent la corruption des mœurs publiques, ou je ne sais quel héroïsme funeste qui n'étonne l'humanité qu'en la désolant.

La célèbre campagne de 1809 allait com-

bataille de Wagram, est un des jours qui ont le plus puissamment contribué à l'illustration de nos armes. L'affaire presque décidée, à dix heures du matin, était entièrement terminée à midi. Oudet et les officiers d'élite dont il avait pris soin de s'entourer, avaient fait des prodiges de valeur. Ceux-ci pour la plupart rappelés de l'exil par leur colonel, comme leur colonel l'avait été par le ministre de la guerre, se trouvaient heureux de pouvoir signaler leur courage dans les premières occasions, et de se rendre dignes à force de bravoure de la justice tardive qui venait de leur être rendue. Quelques-uns avaient été tués dès le commencement de la mêlée; presque tous avaient reçu quelques blessures; et Oudet, frappé de trois coups de lance qui paraissaient sans danger, mais qui lui faisaient perdre beaucoup de sang, s'était fait lier sur son cheval. Il attendait l'ordre de se retirer sur Vienne, dont il

n'était pas à plus de douze cents toises, quand il reçut celui de se porter avec son régiment à trois lieues dans le sens opposé, vers un des points où les débris de l'ennemi s'étaient jetés. Il lui était prescrit de placer ce corps d'observation dans un poste avantageux sous le commandement d'un chef de bataillon et d'un sous-officier par compagnie, après quoi il devait se rendre au quartier-général avec le reste de son corps d'officiers pour y prendre des ordres ultérieurs. Les détails de cette opération le conduisirent jusqu'à la nuit, et il était onze heures du soir quand il tomba au milieu d'une embuscade qui tua tout son monde, sans même se découvrir. Inutilement ses camarades lui avaient fait un rempart de leur corps, dernier témoignage d'un dévouement généreux qui ne servit qu'à prolonger son agonie. Au lever du soleil, on trouva vingt-deux cadavres entassés sur le corps d'Oudet, le seul qui parût respirer encore.

Oudet n'était effectivement pas mort : il vécut trois jours, et ces trois jours lui suffirent pour mettre ordre à des affaires de famille qui exigeaient une grande contention d'esprit, et dont le sort à venir de son unique enfant dépendait. Le troisième jour il expira doucement au milieu de quelques soldats qui oubliaient leurs blessures et leurs douleurs pour ne s'occuper que des siennes. La nouvelle de cet événement se répandit dans l'armée plus vite qu'on ne l'aurait voulu; le bulletin de Wagram qui accordait les honneurs d'une mention particulière à une foule d'officiers obscurs, enveloppa en vain le nom d'Oudet dans une périphrase dont très-peu de monde avait le mot, c'est-à-dire dans la simple énonciation du grade dont il avait pris possession la veille. Il déguisa vainement cette circonstance et les particularités qui l'avaient accompagnée sous une formule bannale qu'il était trop aisé de démentir. Oudet,

blessé dans la bataille, et relevé près du champ de bataille, n'était cependant point mort sur le champ de bataille; et quelle raison avait-on pour donner a ce mensonge une autorité historique? Je souhaite que la solution de cette question ne se trouve pas dans la conscience de quelque assassin.

Quoi qu'il en soit, Oudet et cette fleur de héros qui venait d'être moissonnée autour de lui, emportèrent les regrets universels. Quelques officiers blessés qui avaient été transportés dans le même hòpital, déchirèrent leur appareil en voyant sortir son corps. Un jeune sergent-major qui le suivait se précipita sur la pointe de son sabre à quelques pas de la fosse. Un lieutenant qui avait servi avec lui dans la soixante-huitième demi-brigade se brûla la cervelle. Ses funérailles ressemblèrent à celles d'Othon.

Peu de temps après le régiment sut licencié, et cette mesure n'avait rien de remarquable. Les succès de la France avaient amené la paix, et la paix rendait inutile les régimens supplémentaires. La réforme qui portait sur celui-ci n'atteignit d'ailleurs qu'une poignée d'hommes échappés à la journée de Wagram, et au très-petit nombre d'événemens militaires qui en furent la suite ou pour mieux dire le complément. La mort d'Oudet avait jeté sous ses drapeaux un esprit de vertige et de désespoir qui emporta en peu de jours ses camarades et ses soldats, et qui en laissa quelques-uns à peine pour conserver la tradition de ses derniers exploits et la douleur ineffaçable de sa perte.

Ainsi périt à la fleur de l'âge (il avait à peine trente-quatre ans) l'homme le mieux organisé que la nature ait produit peut-être dans les temps modernes; et comme si de grandes leçons devaient résulter partout des grands exemples et des faits mémorables de l'histoire, le nom de cet homme n'est dis-

puté à l'oubli que pour y retomber bientôt avec l'écrit obscur que je consacre à sa mémoire, mais auquel mon faible talent ne peut pas donner l'immortalité. Il est donc vrai que le seul espoir qui ait jamais flatté sa grande âme, celui d'une gloire légitime et pure, ne sera point exaucé par l'avenir, et qu'Oudet ne survivra pas même dans sa renommée à cette génération qui s'écoule, à cette génération pour le bonheur de laquelle il a vécu, qui lui a coûté tant de veilles et d'angoisses, tant de périls et tant de sang. S'il n'eût voulu être que le plus élégant des écrivains, que le plus parfait des orateurs, que le plus aimable et le plus honoré des braves, aucune puissance ne pouvait l'empêcher d'accomplir ses desseins et de remplir sa destinée; mais plus ses vues ont été profondes et plus sa destinée a paru immense, plus la Providence contraire, qui se ménageait d'autres moyens et d'autres voies, s'est opposée au développement des facultés merveilleuses qu'elle lui avait données. Sa main de fer, qui brise le cèdre comme le roseau, l'a rompu dans sa force, et n'a rien laissé de lui. Le Jura qui l'a produit le connaît à peine, et ne sait pas quel homme est né sur le sommet de ces montagnes, qui se glorifient de Pichegru et de Mallet, car Moreau seul manque à leur gloire dans l'histoire que j'écris. Oudet ne leur cédait rien cependant en vertu, en courage, en désintéressement; il l'emportait peut-être sur l'un et sur l'autre en sage activité, en prudence résolue, et dans cet art difficile des conspirateurs, qui consiste à ne jamais hasarder l'exécution d'une entreprise avant sa maturité. Il les surpassait surtout par cette souplesse de formes, par cette mobilité de moyens, par cette variété inépuisable de ressources qui fait concourir toutes les opinions, toutes les passions, tous les sentimens au succès du génie habile qui sait les séduire et les maîtriser. La puissance de ses conceptions n'était pas toute entière dans ses conceptions elles-mêmes; elle était dans chacun des ressorts qui en dépendaient et se communiquait simultanément aux parties les plus éloignées de son système. Sa volonté ne se faisait jamais sentir, et nulle volonté cependant ne fut jamais plus absolue. Quoique doué d'une énergie morale aussi imposante que celle de Marius, à qui je l'ai une fois comparé, parce qu'on peut le comparer à tous les héros dans ce qu'ils. ont de parsait, il n'aurait pas eu besoin d'essayer sur un soldat cimbre l'empire de la terreur. Le Cimbre le plus farouche serait tombé à ses pieds, et si ce Cimbre avait eu un cœur, il serait tombé dans ses bras. Il y avait dans la physionomie d'Oudet une force irrésistible et inexplicable, mais qui tenait de l'enchantement. Il y avait une espèce de fascination dans le son de sa voix ; il y en avait une autre dans son regard, et cela est si vrai, sans figure, sans hyperbole,

qu'Oudet, qui exerçait souvent en se jouant cette faculté sur les animaux les plus féroces, s'en faisait un secret plaisir, que j'aurais pu compter au nombre de ses faiblesses. Il ne savait pas qu'il y a de certains hommes plus difficiles à apprivoiser que les tigres.

J'ai entendu raconter que Pichegru, consulté, au nom du Roi, sur le prix qu'il serait le plus jaloux de voir accorder à ses services, avait suggéré ou laissé concevoir l'idée de faire passer son nom à sa ville natale. Cette pensée est touchante et n'a rien qui passe les bornes d'une ambition vertueuse et mesurée; mais il paraît que la patrie de Pichegru n'a pas osé apprécier la haute distinction qu'on lui destinait. Elle ne l'a pas même réclamée depuis la restauration.

Quant à toi, modeste Ménale, dont le nom antique réveille des pensers pleins de charme et de poésie, je ne doute pas que tu ne l'abjurasses volontiers pour celui du

heros que tu as nourri, et qui te gardait une affection si fidèle. Tu as perdu ses cendres, livrées, par les hasards de la guerre, à une terre lointaine, mais tu conserves avec respect ce qu'il y a de plus attendrissant dans les souvenirs qu'il a laissés. Tu as à peine recueilli quelque bruit de ses hauts faits; mais tu l'as connu dans sa solitude, tu l'as possédé dans son exil; tu l'as vu consoler la vieillesse de sa mère, et porter le tribut d'une compassion fraternelle dans la chaumière des pauvres! Toi seul, Ménale, tu n'as pas oublié Oudet, et quand l'ingratitude des hommes aura laissé tomber son nom dans l'oubli éternel; j'irai le pleurer avec toi, et lui élever, sous quelqu'un de tes rochers, un monument que le monde ne connaîtra point.

Je n'ai pas dit et je n'ai pas cru avoir besoin de dire que la plupart des derniers momens d'Oudet avaient été consacrés à Philadelphie. Cette grande institution était

son ouvrage; elle avait été long-temps son espoir, et c'était sur elle que semblait reposer désormais tout celui de la patrie. Oudet dut sentir avec une profonde amertume qu'il en emportait le deuil, que les victoires mêmes auxquelles il venait de contribuer, ne seraient pas inutiles à l'affermissement du despotisme, et que la stupeur de l'Europe consternée allait s'augmenter tous les jours des nouveaux triomphes de son insolent ennemi. Je ne sais cependant pas jusqu'à quel point il put prévoir les résultats inévitables, mais encore trop éloignés de l'ambition aveugle de Bonaparte, et du système monstrueux dont ce conquérant jetait les bases, mais je ne crois pas que ce mystère se soit dérobé tout-à-fait à la perspicacité ordinaire de son génie, qui parut encore augmentée par les approches de la mort, à ce qu'ont rapporté ceux de ses camarades qui en furent les témoins, et qui lui ont survécu. J'aime à croire même

que cette perspective adoucit du moins les douleurs de son heure dernière, et qu'il jouit en espérance du succès tardif de la justice et de la chuté assurée de la tyrannie. Peut-être pensa-t-il que certains de ses amis et de ses frères goûteraient un jour les fruits de cette régénération désirée, après l'avoir amenée par de longs esforts, et payée par d'inappréciables sacrifices. Peut-être un songe heureux les lui montra dans l'avenir, associant sa noble mémoire à la gloire de ses institutions et au bonheur de ses enfans. Il ne devina pas, dans la prévision profonde, mais douce, dont son âme semblait saisie, les pénibles secrets que près de cinq ans de calamités renfermaient encore pour le malheur du monde; l'élite de ses compagnons d'armes, moissonnés par la guerre, ou trahis par les élémens dans les déserts de la Russie; l'Espagne jonchée des victimes d'une guerre injuste; la France livrée a une invasion qui menace son existence jusqu'au sein de sa capitale; Fabius mutilé sur le champ de bataille par un boulet de nos batteries, et mourant sous la tente de l'étranger; Léonidas et Thrasybule égorgés aux portes de Paris, qu'ils avaient voulu affranchir; et le dernier, le plus obscur des Philadelphes, privé de la joie d'assister à leur triomphe, et même de la douloureuse consolation de reconnaître leurs tombeaux.

C'est ici que devrait finir ce récit, puisque je ne l'ai réellement entrepris que pour payer à la mémoire du colonel Oudet un tribut légitime d'admiration, et surtout d'amitié. Mais je ne l'aurais pas fait connaître assez si je ne montrais l'influence qu'il a exercée long-temps encore après lui sur les événemens et sur les hommes. Cette intention est la seule qui m'ait animé à écrire, et si quelques autres s'y sont réunies depuis, c'est qu'elles m'ont été inspirées par le sujet même, sans que j'aie pu les prévoir. J'éprouvais un charme que l'en-

thousiasme seul doit comprendre, à raconter des faits illustres qui honorent le plus cher de mes amis, et que l'histoire n'aurait jamais appris sans moi. Unis des l'ensance', par cette communauté d'état, d'études et de vocations qui détermine les rapports les plus doux, les plus longs et les plus mémorables de la vie, nous nous retrouvâmes partout, dans le tumulte des plaisirs du monde, dans le fracas des batailles et dans les hasards plus dangereux des conspirations. Il est resté depuis sa mort ma première pensée, et si la gloire de Bonaparte, cette gloire d'action dénuée de sentimens, d'affections, de génie peut-être (et qu'est le génie sans vertu!), m'a jamais. offusqué de rayons importuns, c'est surtout, je ne le dissimule point, parce que son éclat factice a obscurci, a éteint celui d'Oudet, dont l'âme supérieure planait de si haut sur la sienne. Mais dans la succession infinie des temps, toutes les choses du

monde reprennent régulièrement leur place à une époque donnée. Le tyran déchu tombe dans l'avenir avec ses haillons de pourpre et d'or, sans laisser un simple monument d'amour sur la terre; et un cercueil enterré entre deux sillons des champs d'Ebersdorf, dans un trou creusé à la pointe du sabre, excite les regrets des rois, et attire les regards de la postérité.

can the a supplemental the second

## CHAPITRE XI.

Etat de la France depuis la mort d'Oudet jusqu'à la seconde conspiration de Mallet. — Seconde conspiration de Mallet.

Les victoires multipliées de Bonaparte lui avaient donné dans l'Europe l'ascendant de la force, et personne ne pouvait le lui contester; mais il lui manquait un prestige indispensable aux rois, cette illustration du sang qui est plus puissante sur l'imagination des hommes que celle de la renommée. Accoutumé à ne se défier de rien, il osa prétendre, contre toutes les apparences, à

une alliance dont la pensée seule étonnera l'histoire, et il y parvint sans dissiculté. Son bonheur invariable sembla braver la fortune, ou plutôt sa volonté, toujours servie par les événemens, sembla tenir la place de la destinée elle-même, et disposer librement du sort de la France et du monde, tant la providence se plaisait à élever sa chute pour la rendre plus mémorable. L'immensité de son pouvoir démesuré, qui pourtant ne cessait pas de s'accroître encore, fatigua jusqu'à la longue patience de ses ennemis. Les partis de l'intérieur s'humilièrent peu à peu devant lui comme les souverains; les résolutions les plus énergiques et les plus éprouvées sléchirent sans honte sous un poids que l'univers ne portait qu'à peine, et toutes les haines s'évanouirent, excepté la haine immortelle de la vertu qui ne sait jamais transiger avec les crimes heureux, qui s'irrite au contraire et s'affermit en raison de leur

prospérité. Philadelphie, inquiète sans être tout-à-fait abattue, reconnut l'impuissance momentanée de ses armes, mais elle ne les brisa point devant le colosse, parce qu'elle s'aperçut facilement qu'il avait des pieds d'argile et qu'il ne faudrait bientôt qu'un effort pour le renverser.

Au reste, je né le dissimulerai point, la Société avait une grande partie de son existence morale dans la pensée d'Oudet qui l'avait conçue et qui l'animait de son génie. A la mort d'Oudet, cette âme puissante qui la faisait vivre se retira d'elle, et ne jeta plus que de rares lueurs dans les dernières entreprises de ses chefs. Ce sont des Philadelphies encore qui essaient la destruction du gouvernement de Bonaparte, ou qui la consomment, et cependant Philadelphie, réduite à l'ombre de son ancienne grandeur, ne participe désormais à ces tentatives généreuses, que par ses espérances ou par ses vœux. L'expérience de

trop d'adversités a usé son courage et son dévouement, car le dévouement le plus pur a besoin de voir briller quelquefois un faible rayon de bonheur qui le console, et les vertus sans avenir passent les forces communes. Tous les hommes sincèrement attachés à sa gloire qu'elle a comptés jusqu'ici ont durement expié leurs services; les uns languissent dans l'exil sur une terre lointaine, et séparés par l'éternité peutêtre de tous les objets de leurs affections; les autres ont trouvé la mort sur les échafauds, ou l'ont cherchée dans les combats; et à peine cependant elle a pu connaître par le bruit passager de leur proscription le nom des héros qui se sont dévoués pour elle; leurs infortunes se succèdent si rapidement qu'elles ne laissent guère plus de traces dans ses annales que dans celles de la grande Société des hommes dont elle a si courageusement embrassé les intérêts. Elle s'étonne enfin de compter déjà tant

de martyrs et d'en léguer si peu à l'histoire.

J'ai eu souvent l'occasion, en suivant le simple exposé des faits, de faire pressentir une autre raison de l'inertie de la Société, dans la supposition de la mort d'Oudet. C'est que la combinaison matérielle de l'institution était réglée sur lui, et qu'il possédait seul le secret merveilleux de sa hiérarchie. Jamais cette distribution n'avait été ni établie dans une assemblée spéciale, ni consacrée dans des constitutions écrites. Les règlemens particuliers étaient disséminés dans autant de Sociétés particulières dont il était le centre ou le pivot, et qu'il pouvait à son gré ramener à lui par autant de fils qui n'aboutissaient qu'à lui. Cette organisation est telle que la concession de la Censure ne paraît qu'un hommage illusoire, et ne donna la Société à Moreau, avec toutes ses dépendances qu'autant que son prédécesseur le voulait bien. Ondet s'était donc

identifié à son système de manière à s'y rendre indispensable; secret très rare en politique, mais qu'il possédait mieux que personne, et dont on n'a jamais trouvé mauvais qu'il usât, parce que son caractère prêtait du charme au despotisme. Dans beaucoup d'assemblées, la nouvelle de la mort d'Oudet sut l'équivalent d'un décret de dissolution. On se quitta les larmes aux yeux, et on ne s'assembla depuis que pour pleurer.

A cette époque se termine sensiblement, je le répète, l'existence politique des Philadelphes. Cette conspiration temporaire que la volonté d'un homme avait organisée, que son activité avait maintenue, que son courage opiniâtre avait fait triompher de tous les obstacles, s'évanouit avec sa vie et le suivit dans le tombeau; mais la commotion avait été trop universelle et trop terrible pour ne pas se prolonger quelque temps, comme la rumeur d'un volcan

qui s'apaise. La dernière conspiration de Mallet est aussi le dernier symptôme de cette éruption terrible qui s'est calmée tout à coup quand les principes qui la nourrissaient s'épuisèrent pour ne se renouveler jamais.

La Société avait passé sous la Censure de Mallet comme un peuple conquis sous la domination d'une loi étrangère. Le joug qu'elle n'avait jamais senti lui aurait bientôt pesé, si elle n'eût pas trouvé plus facile de s'en affranchir, ou plutôt de le déposer d'un consentement presque unanime. Cette abnégation qui aurait été un crime irrémissible, quelques jours auparavant, ne paraissait qu'une suite naturelle de l'état des choses depuis la mort du chef, et il ne faut que se rappeler ce que j'ai dit jusqu'ici des rapports respectifs de ce chef et de la Société, pour comprendre le sentiment qui s'empara de la plupart des esprits. La Censure de Moreau avait été si

courte que la réflexion eut à peine le temps de s'y arrêter, et la volonté d'Oudet vivant la consacrait d'ailleurs d'une manière si solennelle qu'on put croire qu'on lui obéissait toujours en obéissant au grand homme qu'il investissait de ses pouvoirs. Le nom de Moreau ajoutait à ce prestige, et l'institution, forte encore de jeunesse et d'espérance, jouissait d'une énergie propre que l'age et le malheur font perdre aux institutions comme aux hommes. Cependant, la transmission de la Censure entre les mains du premier de nos capitaines et du plus irréprochable de nos citoyens, excita quelque impatience et quelques rumeurs. Quand Oudet n'exista plus, cette impatience se changea en dégoût, ces rumeurs en tempêje, et la Société, brisée dans toutes ses parties, s'écroula sur elle-même comme une voûte immense dont la clef est tombée. La plupart des Philadelphes voyaient leur Société, s'il est permis de faire une telle

comparaison, avec l'ascétisme de Mallebranche; c'est en Oudet seul qu'elle résidait pour eux, et du moment que leurs liens ne se rattachèrent plus à lui, ils les secouèrent sans scrupule. Leurs rapports se réduisirent des lors à cette confraternité d'amitié et d'opinion qui avait sondé l'Ordre, dans ses premières constitutions, et qui doit le maintenir à jamais sous ce point de vue entre ceux qui l'ont composé, aujourd'hui que les grands intérêts de la politique ont cessé, mais que les affections douces n'ont fait qu'augmenter de liberté et de tendresse. Si la postérité s'informe 'd'eux un jour, et que les Philadelphes se perpétuent long-temps dans nos institutions avec la protection qu'ils ont si bien méritée, ils ne seront pas embarrassés du moins à justifier de leur origine, comme toutes les autres corporations mystérieuses dont l'histoire m'est parvenue. Ils prouveront aisément qu'établis dans une circons-

tance unique pour la délivrance de la patrie, et après y avoir contribué de toutes leurs forces et de tous leurs sacrifices, au prix de leur existence civile, de leur avancement, de leur réputation, de leur fortune, de leur vie, ils se rensermèrent de plein gré dans les simples pratiques des Sociétés ordinaires quand il leur sut démontré que leur long dévouement devenait inutile au but qu'ils s'étaient prescrit. Il sort même de cette considération une remarque aussi utile que curieuse, et qui s'est dérobée, à ce que je crois, à tous des historiens des Sociétés secrètes : c'est qu'il n'y en a peut-être pas une qui n'ait eu une conspiration pour principe dans certaines hypo thèses extraordinaires de l'état social, et qui ne se soit tournée à l'avantage de la Société générale, quand celle-ci s'est rétablie sur ses bases naturelles. Il est de la nature des hommes réunis, comme de tous les élégiens possibles, de tendre suivant leur organisation et leurs facultés vers un système commun, et la politique a tout aussi bien que la physique son attraction et son centre de gravité sur lequel la civilisation revient tôt ou tard.

Les chess des Philadelphes, ou, pour s'exprimer plus justement, ceux qui crurent devoir rester en état de conspiration ouverte, quand les Philadelphes commencaient à douter qu'une conspiration de l'intérieur pût renverser une domination que l'Europe avait reconnue; et quand cette domination scandaleuse était si bien affermie qu'un ennemi de Bonaparte se trouvait proscrit partout; ces chess, généreusement obstinés, qui avaient juré de sauver l'État en dépit de lui-même, ne se laissèrent point gagner cependant par la langueur générale. Ils se dévouèrent à la France par une nouvelle entreprise qui promit un moment de la sauver.

L'ambition de Bonaparte s'était révélée

au monde entier, et plus elle était imposante par ses moyens, plus elle était haïssable par ses résultats: la cause de la France opprimée était devenue celle de l'Europe opprimée, et tous les pays impatiens du joug commun ne devaient plus faire qu'une nation pour le briser. Bonaparte étendait chaque jour son empire immense, mais il ne le faisait point sans multiplier ses ennemis. La ligue des Français avec l'étranger n'était plus un crime dans cette circonstance imprévue et peut-être unique, ou pour mieux dire, il n'y avait plus d'étrangers pour un cœur vraiment français que les esclaves de la tyrannie qui auraient pu s'obstiner à la maintenir, contre la volonté et pour le malheur de tous. Une guerre sans prétexte, qui n'avait pas plus l'approbation de la France qu'elle n'aura celle de l'histoire, allait cependant renouveler les calamités de l'Europe, et porter la désolation dans des pays où notre nom était à

peine connu; mais cet événement faisait naître des espérances mieux fondées que toutes celles qui nous avaient bercés jusqu'alors. Il prouvait que cette manie insatiable dont Bonaparte était dévoré, toujours habile à se créer de nouveaux obstacles, toujours prête à se placer dans de nouveaux périls, tendait à délivrer d'ellemême les peuples qu'il opprimait du lourd fardeau de sa fortune. Cette chance qui se renouvelait à chacune de ses entreprises, devait nécessairement le faire échouer dans la plus maladroite, dans la plus hasardeuse de toutes, et on ne le vit pas s'enfoncer dans les déserts de la Moscovie, au commencement de la saison la plus rigoureuse, sans deviner que la Providence le poussait à l'écueil où il ne pouvait manquer de périr. Smolensk et la Moskowa proclamaient encore ses succès, que sa chute ne laissait plus d'incertitudes; pressentiment malheureusement mêlé d'une idée affreuse,

trop complétement réalisée. C'est que ce dernier acte du délire inconcevable d'un ambitieux coûterait le plus pur sang de la patrie déjà épuisée par tant de victoires et appauvrie par tant de conquêtes.

On n'épargna rien pour s'assurer des dispositions des souverains dont Bonaparte voulait ébranler la puissance. Il en était un qui se recommandait dès lors à l'admiration de l'Europe par la modération de son caractère et par l'étendue de ses lumières: cet Alexandre du Nord, dont nous avons reconnu de si près les magnanimes vertus, qu'il est du devoir indispensable d'un Français de les avouer; et l'on ne doutait point qu'il ne répondît à l'attente de la nation, si l'on pouvait le mettre en rapport avec elle, par l'intermédiaire de ses citoyens les plus purs, de ceux qui avaient le droit de se charger de toute sa responsabilité sans en être démentis, des représentans naturels de la France esclave. Le hasard avait fait l'un

prince, et l'autre proscrit : il les avait jetés sur deux hémisphères et privés de toute communication apparente, au point que Bonaparte n'en soupçonnait pas même la possibilité. C'étaient Bernadotte et Moreau. Il fallait donc établir entre Bernadotte et Moreau, et de ces deux grands capitaines à cet Alexandre, qui était si digne de les entendre, une voie facile de communication que le malheureux Lahory etait chargé de tracer. C'est à lui que la mission de la Société pour Moreau avait été remise, et c'était pour l'accomplir qu'il vint tendre ses mains aux fers, avec un dévouement encore sans exemple, et demander la commutation de l'exil indéfini qu'il subissait depuis neuf ans contre un bannissement déterminé dans les Etats-Unis, sous l'aveu du Gouvernement, qui n'y pouvait pas voir un grand inconvénient. Soit que Lahory achevât ces relations et les amenât à leur dernier

terme, soit qu'il en eût encore l'initiative, ce que l'histoire aura sans doute beaucoup de peine à expliquer, les moyens pris pour en assurer l'accomplissement avaient si heureusement pourvu à tous les hasards, que la mort même de Lahory ne le retarda point. Un émissaire qui n'était pas plus recommandable par son courage, mais que sa fortune servit mieux; conduisit à sa fin l'entreprise commencée; et ses lettres de créance furent scellées du sang glorieux des martyrs du 25 octobre. Quant à Lahory lui-même, entraîné par une circonstance bien imprévue dans la conspiration toute fortuite de Mallet, qui le détourna, au moment où il était près de se rendre à sa destination, du plan particulier auquel l'ordre de la Société l'avait dévoué; quant à Lahory, disais-je, qui connaissait tous les moyens de destruction dont le Gouvernement de Bonaparte était menacé, il put mourir sans désespérer de la patrie, et adresser au ciel les derniers mots de Gracchus. « Je jette vers vous cette poussière, « et de cette poussière il me naîtra bientôt « des vengeurs. »

La conspiration européenne qui reposait sur l'alliance merveilleuse de deux généraux républicains, dont l'un banni et l'autre roi, comme je viens de le dire, étaient séparés par tout le diamètre du globe, est le fait le plus étonnant de l'histoire, mais c'est le plus incontestable, et les résultats possibles n'en sauraient être appréciés.

Moreau arrivait d'Amérique, environné de tout l'éclat de sa gloire et de tout celui de ses malheurs. Il venait se rejoindre au plus cher de ses compagnons d'armes, à ce Bernadotte qui ne s'est séparé de nous que par le pouvoir, mais auquel les royalistes ne reprochent pas d'avoir été républicain, et auquel les républicains ont pardonné

d'être prince. Alexandre concourait à leurs desseins, parce que les fureurs d'un insensé n'aliénaient point son noble cœur à une nation généreuse et sensible. Cent mille Français, ou prisonniers, ou exilés, ou fugitifs, se ralliaient sous les drapeaux de leurs anciens chefs pour venir reconquérir la terre natale sur l'ennemi commun. Protégés par l'Europe, appelés par l'opinion, et accueillis par l'armée dont ils étaient les ensans, ils arrivaient à nos frontières sous des étendards libérateurs, sous des uniformes français, les mains pleines de lys, proclamant notre Roi bien-aimé, et le présentant sur leur pavois comme aux premiers âges de la monarchie, à ce peuple impatient de le revoir. L'honneur de nos remparts et de nos foyers était respecté, et la France invaincue restait aussi invincible. Sa fortune ne laissait pas plus de doute que sa gloire.

Qu'arrive-t-il? Une glace placée par hasard derrière Mallet, laisse apercevoir le pistolet dont il va s'armer. Un boulet, jeté sans dessein sur un groupe d'officiers, fracasse les jambes de Moreau. Mallet est saisi, Moreau meurt; un tribunal légalise la condamnation du premier, un Te Deum couvre l'agonie de l'autre, et la France est envahie. Si la Providence a imprimé sa main quelque part d'une manière incontestable, c'est dans ces derniers momens de nos malheurs politiques.

On doit convenir ici d'un fait, qu'il faudra éclaireir plus tard, dans une histoire complète et spéciale de Mallet, c'est que le désir d'accomplir sa mission par lui-même, ou par des moyens qui lui étaient propres et qui ne devaient rien aux autres; l'impatience du malheur, qui ne peut plus supporter sa chaîne, et peut-être celle du courage qui ne calcule jamais le danger; des motifs enfin qu'on ne devine point, mais qui étaient nécessairement nobles, ont hâté sa résolution d'une manière funeste pour la France et pour lui. Ce n'est pas lui qui a manqué aux événemens, ce sont les événemens qui lui ont manqué. Vingt jours plus tard, il sauvait la patrie et la gloire de la patrie, Cette petite considération prouve peu de chose contre sa prudence et rien contre sa vertu. La postérité le citera à côté d'Harmodius et d'Aristogiton, qui ne furent pas plus heureux dans leur tentative, et dont la Grèce a long-temps chanté les louanges à la fête des Panathénées.

Je n'ai eu ni l'intention ni le pouvoir de donner ici de grands détails sur la conspiration et sur la procédure de Mallet, dont on a beaucoup parlé et beaucoup écrit depuis la restauration. Je ne me suis cru obligé à la considérer que sous ses rapports

avec la Société, dont Mallet était chef depuis la mort d'Oudet, presqu'à l'insu de cette Société elle-même ; et les liens par lesquels elle s'y rattache sont si rares ou si légers en apparence, que l'histoire les discernera difficilement, quoiqu'elle ne puisse guère expliquer la conspiration sans eux. Indépendamment des grands faits que j'ai réunis jusqu'ici, cette procédure même en offrit toutefois de très-remarquables et qu'on a négligé de recueillir par une très-bonne raison, c'est que le secret en était tout-àfait inconnu. Les premiers biographes de Mallet ont observé, par exemple, que, par une rencontre fort singulière, le mot d'ordre du jour de la conspiration, était conspiration, et le mot de ralliement révolution. Ce hasard serait réellement extraordinaire, si les intelligences de Mallet, avec une partie très-active de la force armée de Paris, n'en rendaient pas raison aux esprits

les plus dissiciles à convaincre. Il fut prouve dans les débats, que Mallet s'était sait reconnaître à certains officiers de la cohorte, par des mots de convention, dont ces braves gens refusèrent obstinément l'explication au conseil. L'un d'eux affecta, avec beaucoup d'art, une aliénation complète, qui le dispensa de répondre aux moindres questions. Deux autres, sur lesquels on avait surpris des signes, déjà connus de la police pour appartenir à une Société secrète et redoutable, eurent la promesse de leur grâce, dans le cas où ils voudraient en révéler le mystère. On retarda l'exécution de quelques heures; on se servit de tous les moyens de séduction, qui pouvaient être mis en usage envers des hommes que l'intérêt de leur vie ne touchait point; on leur fit espérer l'avancement, la fortune, le bonheur. Ils allèrent mourir à la plaine de Grenelle, et commandèrent l'exécution.

Suivant les lois de l'institution, quelques hommes, pénétrés de tristesse, accompagnèrent le convoi funèbre de leurs frères dévoués à la mort. Ils les suivaient de loin, d'un regard qui exprimait leur douleur et leur impuissance. Mallet crut les reconnaître à un geste, à un mouvement, peutêtre même à l'abattement de leur physionomie, au désordre de leurs traits: «Jeu-« nes gens, » leur dit-il, « souvenez-vous « du vingt-trois octobre! »

Oui, Mallet, tes amis se souviennent du vingt-trois octobre! Ton Roi, dont tu honorais déjà le caractère, mais dont tu n'as pu connaître toute la divine bonté, s'est souvenu du vingt-trois octobre : il protége ta femme et ton fils. Les siècles à venir se souviendront du vingt-trois octobre, et ce jour sera consacré sous ton non, dans la mémoire de tous les citoyens généreux. « Le vingt-trois octobre, diront-ils, est

« l'anniversaire de la conjuration la plus « hardie, la mieux conçue, et la plus ver-« tueuse à la fois, et cette grande pensée « appartenait aux *Philadelphes* et à Mal-« let. «

### CONCLUSION.

Quand j'ai cherché à donner une idée préliminaire de la conspiration des *Philadelphes*, et à caractériser les services de cette Société au commencement de mon ouvrage, j'ai dû trouver l'esprit du lecteur peu disposé à recevoir les impressions que je voulais lui communiquer. L'existence de la Société même était pour lui une chose presque nouvelle, et il n'avait pas vu sortir de cette première donnée, par des explications extrêmement simples et toujours appuyées de l'autorité des faits, toutes les circonstances de cet épisode, que je ne crois pas juger avec trop de prévention en le re-

gardant comme un des plus intéressants de notre histoire. Maintenant, je suis autorisé du moins à revenir sur les mêmes faits d'une manière plus positive, parce que l'enchaînement sensible des preuves morales, dont je les ai soutenus, équivaut à l'information la plus authentique. Il était de la nature des choses que je racontais de ne pas se soumettre à une forme de démonstration bien exacte, soit parce qu'elles avaient été enveloppées, pendant quinze ans, d'un mystère indispensable, soit parce qu'il restait en elles, pour l'homme le mieux instruit, des parties qui ne pouvaient jamais se révéler sans une espèce d'infidélité, dont je suis incapable, à l'égard même d'une Société détruite par l'intention et par le fait, qui ne m'aurait pas muni de pouvoirs exprès.

Il n'est pas question toutesois de recommander cette Soiété à la reconnaissance immédiate et contemporaine, mais de la nommer à l'histoire et d'en offrir l'exemple à la postérité. Elle n'a fait que remplir, dans toute sa carrière, le but d'intérêt public qu'elle s'était preserit dans son institution: dévouée au bonheur des hommes, à la délivrance de la patrie, et, par une conséquence naturelle, au seul système politique qui puisse en assurer le repos, elle est heureuse de triompher de ses desseins, mais elle ne cherche pas le prix de ses efforts. La plupart de ses chess sont morts, les autres demeurent ignorés; et ces derniers paraissent bien décidés à ne pas appeler sur leurs noms une publicité, dont l'imposture a souvent usurpé les honneurs: ils aiment mieux le vague romanesque qui les enveloppe, et qui charma autresois leur imagination, quand un besoin incalculable d'activité détermina leurs premiers rapports, leurs premières entreprises et leurs premiers sacrifices. C'est sous ce point de vue seulement, le seul sous lequel ils puissent être considérés par le plus grand nombre des lecteurs, que je jette un dernier regard vers eux, avant d'abandonner leur vertus et leurs services à l'oubli, qui dévore tôt ou tard les services et les vertus qui manquent du prestige du pouvoir, ou de celui de la fortune.

Les Philadelphes ne furent, à proprement parler, ni des royalistes ni des républicains. Ce sont de bons et nobles Français, qui étaient nés pour la plupart sur un vaisseau battu des tempêtes, et qui contribuèrent à le mener au port, sans connaître la carte du pays nouveau pour eux où ils allaient aborder, et où ils respirent enfin sous les auspices du meilleur des princes. Trop jeunes pour avoir vu avant sa proscription la famille de leurs Rois, ils ont aimé cette famille dans son exil, ils l'ont pendant long-temps rappelée de leurs vœux, ils l'entourent de leur fidélité. Toutes les idées du cœur, toutes les idées touchantes et nobles se réunissent en elle pour

quiconque a reçu du ciel une âme généreuse et tendre, et un jugement droit. Qu'est-ce donc pour la Société des Philadelphes à qui elle garantit la liberté qui était leur espérance, à qui elle promet la félicité publique qu'un Gouvernement paternel doit assurer, à qui elle retrace tant de souvenirs de malheur, et par conséquent tant d'objets d'amour, et, j'ose le dire, de culte? Les affections qui lient une âme sensible à la cause de l'adversité, deviennent une religion!

Les *Philadelphes*, sortis d'une source ignorée, ont couvert le globe, et ils n'y ont jamais été connus par une action équivoque. Ils ont conspiré contre l'ennemi des hommes, et ils ont respecté jusqu'à sa vie!

Ils ont donné le premier exemple d'une conspiration continuée très-long-temps, qui a compté une foule de martyrs sans compter de traîtres, et qui a survécu à tous ceux de ses membres qui pouvaient so sauver en la sacrifiant. Aujourd'hui même, que ses formules anciennes ne sont plus que le talisman d'une féérie détruite, elle les garderait encore avec un scrupule religieux, parce qu'elle s'est fait une habitude inviolable de les aimer pour les idées qu'elles représentent.

Elle est illustre par ses enfans, ou soldats ou citoyens; elle s'honore des plus hautes vertus militaires, du courage civil le plus dévoué. Moreau, Mallet, Oudet, Lahory lui appartiennent. Pichegru devait lui appartenir trois jours plus tard.

Des Philadelphes qui nous sont connus par approximation, quatre ou cinq mille ont péri glorieusement sur les champs de bataille, un grand nombre dans la misère et dans la proscription; dix ou douze se sont suicidés, ou parce qu'ils étaient parvenus aux dernières extrémités du malheur, ou parce que leur dévouement était essentiel à la conservation de l'ordre; cent vingt, au moins, ont monté à l'échafaud.

Quant à moi, champion inconnu et sans gloire, quoique souvent blessé dans la mê-lée, je leur aisurvécu, comme cet Othriadas, qui resta le dernier du combat des Spartiates contre les Messéniens, et qui, avant d'expirer, se trouva la force d'ériger un monument à ses frères, et d'y tracer la fameuse inscription de Simonide: Passant! va dire à Lacédémone que nous sommes morts pour ses saintes lois!

non-initial metropolis de la companya de la company

# PIÈCES HISTORIQUES

EI

#### NOTES EXPLICATIVES.

### NOTE PREMIÈRE.

- « Mes sermens ne m'ont point attaché
- « d'une manière si stricte que je ne puisse
- « nommer un corps respectable, qui
- « tient des assemblées connues dans diffé-
- « rens lieux du monde, sans y dissimu-
- « ler son existence. » Pag. 11.

Il y a des assemblées de *Philadelphes* à Boston et à Philadelphie. Elles sont presque entièrement composées de Français, et on

ne s'y occupe que des idées fondamentales de l'ancienne institution, la philantropie et l'amitié. Moreau passe pour en avoir fondé une dans cette dernière ville.

Des officiers, prisonniers de guerre, en ont formé d'autres en Angleterre et en Russie.

Il y a trois Sociétés Italiennes qui portent publiquement le nom de Filadels, dont l'une, celle de Parme, est rentrée depuis long-temps sous le régime maçonnique.

Dans certaines villes, les *Philadelphes* ne se sont jamais dissimulés, mais cette partie ostensible de l'institution n'en a pas suivi le mouvement.

### NOTE SECONDE.

" Je ne crois pas qu'une autre société,

" quand il en eût existé alors, et telle

" qu'on la suppose, eût pu être plus

" propre aux vues d'Oudet, que celle qui

" lui ouvrait son sein. " Pag. 28.

Les sociétés secrètes, antérieures à celle des *Philadelphes*, étaient composées d'élémens trop divers, qu'on ne pouvait ramener à un système commun. Il faut être tout-à-fait étranger à la maçonnerie, pour penser, comme M. l'abbé Baruel et quelques autres rêveurs, qu'elle ait jamais influé le moins du monde sur une grande révolution politique; et la police de Bonaparte connaissait trop bien la nullité de ce corps immense, mais impuissant et frivole, pour se défier de la vaine importance qu'il attache à ses mystères. Elle avait pourvu, d'ailleurs,

à l'apparence même des inconvéniens, en inondant toutes les loges de ses plus bas agens, qui ne manquaient pas d'y parvenir rapidement aux grades éminens, et de saisir, du premier abord, le fil des petites intrigues qui s'y machinaient. On sait au reste, à n'en pas douter, qu'il ne s'y est jamais formé une intrigue qui eût le gouvernement pour objet. La Maconnerie n'existe depuis longtemps que par deux mobiles qui finissent par s'introduire dans toutes les sociétés particulières, comme dans la société générale des hommes, et qui en produisent tôt ou tard la dissolution, c'est-à-dire, l'ambition et la cupidité. La première de ces deux passions est si facile à abuser, qu'il ne faut pas s'étonner que la Maçonnerie soit parvenue à l'exciter par des honneurs qui n'exciteraient guère que la pitié d'un homme de sens. C'est une vanité bien incompréhensible, à la vérité, que celle qui se nourrit de l'encens des cérémonies maconniques,

et qui se pare fièrement de cordons bigarrés qu'elle doit abandonner à la porte. Mais quel appât fut jamais trop grossier pour la vanité! Quant à la cupidité, les administrateurs du Grand-Orient savent très-bien qu'elle se repaît chez eux d'alimens plus substantiels. Cet auguste sénat de la Maçonnerie est devenu une agence d'affaires, qui spécule moins sur l'accroissement de l'Ordre par esprit de propagande, que dans la secrète intention d'augmenter ses immenses revenus. Mais l'or qui s'y accumule pour aller grossir de là quelques fortunes particulières, ne deviendra jamais, dans les mains habiles qui l'attirent de tous les points de l'empire maconnique, un instrument de troubles et de révolutions. Rien ne convient mieux au système actuel et connu du Grand-Orient, que le gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs; qui daigne assurer la liberté de ses spéculations, et s'il faut appeler les choses par leur nom, l'intégrité de son commerce. On a pu en juger par la déférenceillimitée qu'en ont obtenue Bonaparte, ses parens, ses satrapes et ses valets, et par les flatteries nauséabondes dont l'Ordre n'a jamais cessé de les enivrer. La Maçonnerie a pu offrir quelques vues utiles, dans son institution; mais elle est trop usée, et trop éloignée de son but primitif, pour être encore intéressante, et surtout pour être jamais dangereuse.

C'est à cela qu'il faut borner toutesois les reproches qu'on renouvelle aujourd'hui contre cette Société célèbre. Les maçons de tout pays, de tout grade et de tout rit, ne méritent ni les bress dont on les soudroie, ni les persécutions dont on les menace : ce sont généralement d'honnêtes gens, oisiss, curieux ou crédules; mais qui ne sont ni conspirateurs, ni séditieux, ni républicains, ni athées, ni hérétiques, ni sectaires, ni impurs dans leurs mœurs, ni prosanes dans leurs pratiques, et qui surtout ne sont pas sorciers.

### NOTE TROISIÈME.

« Philadelphie eut sa noblesse, son « clergé, sa magistrature, son armée, « son peuple. » Pag. 46.

On pense bien qu'Oudet n'avait pas négligé de lui donner une littérature, mais une littérature plus éminente en courage qu'en talent, et qui ne ressemblait en rien à celle des académies. Quoique personne ne lui fût égal en éloquence, dans la Société, comme ailleurs, on distinguait cependant autour de lui quelques jeunes orateurs qui ont brillé depuis dans la chaire, à la législature, ou au barreau. Des décorations honorifiques étaient décernées tous les ans à ceux qui s'étaient fait connaître par des ouvrages d'un goût pur, et surtout d'une morale saine. C'était aussi du sein des Philadelphes que sortaient en grande partie ces écrits hasardeux qui entretenaient, dans

toutes les classes, l'amour des bonnes lois, et la haine des tyrans. Je citerai, dans le nombre, la Napoléone de Charles Nodier, que l'auteur a, dit-on, retirée deux fois du commerce, depuis la restauration de la Monarchie, mais que l'histoire doit conserver, au moins comme un monument de zèle et d'audace d'une espèce fort rare à l'époque où elle a été écrite. Elle fut composée par l'ordre d'Oudet, sous son inspiration, et dans l'intention maniseste de servir de chant de ralliement aux hommes irréprochables des deux partis qu'il était déjà question de rapprocher; intention qui explique seule, mais qui explique très-bien la fusion, ou pour mieux dire, l'incohérence d'opinions qu'on y remarque au premier abord. Je crois faire une chose agréable au lecteur, en rapportantici cette pièce, dont les exemplaires imprimés ne se trouvent point, et que j'ai eu occasion de collationner sur des. copies très-authentiques.

# LA NAPOLÉONE.

ODE.

Que le vulgaire s'humilie
Sur les parvis dorés du palais de Sylla,
Au devant des chars de Julie,
Sous le sceptre de Claude et de Caligula.
Ils régnèrent en dieux sur la foule tremblante.

Leur domination sanglante
Accabla le monde avili.

Mais les siècles vengeurs ont maudit leur mémoire,
Et ce n'est qu'en léguant des forfaits à l'histoire
Que leur règne échappe à l'oubli.

Qu'une foule pusillanime

Brûle aux piés des tyrans son encens odieux.

Exempt de la faveur du crime,

Je marche sans contrainte et ne crains que les dieux.

On ne me verra point mendier l'esclavage, Et payer d'un coupable hommage Une infâme célébrité.

Quand le peuple gémit sous sa chaîne nouvelle, Je m'indigne d'un maître, et mon âme fidèle Respire encor la liberté.

IL vient, cet étranger perfide,
Insolemment s'asseoir au-dessus de nos lois.

Lâche héritier du parricide,
Il dispute aux bourreaux la dépouille des rois.

Sycophante vomi des murs d'Alexandrie

Pour l'opprobre de la patrie

Et pour le deuil de l'univers,

Nos vaisseaux et nos ports accueillent le transfuge,
De la France abusée il recoit un refuge,

Pour Quoi détruis-tu ton ouvrage,
Toi qui fixas l'honneur au pavillon français?
Le peuple adorait ton courage.
La liberté s'exile en pleurant tes succès.

Et la France en reçoit des fers!

D'un espoir trop altier ton âme s'est bercée.

Descends de ta pompe insensée,

Retourne parmi tes guerriers.

A force de grandeur, crois-tu devoir t'absondre?

Crois-in mettre ta tête à l'abri de la fondre

En la cachant sous des lauriers?

Quand ton ambitieux délire

Imprimait tant de honte à nos fronts abattus,

Dans le songe de ton empire,

Rêvais-tu quelquesois le poignard de Brutus?

Voyais-tu s'élever l'heure de la vengeance,

Qui vient dissiper ta puissance

Et les prestiges de ton sort?

La roche Tarpéïenne est près du Capitole,

L'abîme est près du trône, et la palme d'Arcole

S'unit au cyprès de la mort.

En vain la crainte et la bassesse
D'un culte adulateur ont bercé ton orgueil.
Le tyran meurt, le charme cesse,
La vérité s'arrête au pied de son cercueil.
Debout dans l'avenir, la justice implacable
Evoque ta gloire coupable,

Veuve de ses illusions;
Les cris des opprimés tonnent sur ta poussière,
Et ton nom est voué, par la nature entière,
A la haine des nations.

LONG-TEMPS, aux lois de la victoire,
Ton bras triomphateur a soumis le destin.
Le temps s'envole avec ta gloire,
Et dévore en fuyant ton règne d'un matin.
Hier j'ai vu le cêdre. Il est courbé dans l'herbe.
Devant une idole superbe,
Le monde est las d'être enchaîné.
Avant que tes égaux deviennent tes esclaves,
Il faut, Napoléon, que l'élite des braves
Monte à l'échafaud de Sidney.

La Napoléone, destinée à être chantée à grand chœur dans les banquets de la Société, avait été mise en musique par un de ses membres les plus anciens, M. Francis Dallarde, cité des-lors comme un de nos meilleurs chansonniers, et mille fois plus cher encore aux Philadelphes, par les qua-

lités de son cœur que par celles de son esprit. Je rappellerai un de ses couplets, improvisé devant cinquante auditeurs, dont plus de quarante officiers de divers régimens. Il donnera une idée de l'esprit qui régnait dans ces assemblées; l'ode ou la chanson dont il est tiré, est intitulée : l'Amitié.

Au palais des rois l'amitié
Rarement fait sentir ses charmes;
Mais malheur au trône étayé
Par la terreur et par les armes!
Tyran qui n'as pas un ami,
Crains le poignard de tes esclaves!
Ton corps, par le volcan vomi,
Roulera brûlé par les laves!

Il serait injuste, ensin, d'oublier parmit les poëtes *Philadelphes* qu'il m'est permis de nommer, soit parce qu'ils n'existent plus, soit parce qu'ils ont avoué leurs ouvrages, à l'époque même où leurs ouvrages passaient pour des crimes dignes de mort, l'infortuné Villetard jeune, que la douleur a tué le jour du couronnement de Bonaparte, et que l'amitié regrette encore.

## NOTE QUATRIÈME.

« Le seul de ces moyens que je puisse « écrire, fut l'abnégation de nom : il fal-« lait un nouveau baptême pour un dé-

« vouement de sang. » Pag. 52.

Cette idée n'était pas nouvelle dans l'histoire des sociétés secrètes. La fameuse secte des *Illuminés*, qui n'était qu'une conspiration mystique contre toutes les institutions sociales, qu'une certaine philosophie qualifie de préjugés, avait eu recours au même moyen d'abnégation, et elle comptait, comme nous, ses *Spartacus*, ses *Thémis*-

tocle et ses Caton. Il y a quelque chose d'effrayant dans cette idée, qui jette un homme hors de toute la société actuelle, et qui le dépouille, jusqu'à un certain point, nonseulement de son existence civile, mais encore de son propre caractère et de son identité morale, pour le modeler sur la vie d'un autre. Il ne me serait pas difficile de donner des exemples très-remarquables de la singulière influence que cette métamorphose exerçait sur l'esprit ardent de quelques adeptes, dans lesquels on voyait s'opérer une véritable métempsycose historique. Mais il est naturel de conclure aussi, de ces simples apercus, qu'une institution pareille entraînerait quelques inconvéniens dans l'état ordinaire et naturel de la société. Tout ce qui tend à isoler les citoyens de l'ordre de choses dans lequel le hasard de leur naissance les a placés, pour les transporter dans un ordre factice et idéal, ne saurait être évité avec trop de soin.

## NOTE CINQUIÈME.

« On créa des sociétés de Miquelets,

u dans les villes des Pyrénées; de Bur-

« bets, dans celles des Alpes; de Ban-

a doliers, dans le Jura, la Suisse et la

« Savoie, et de Frères-Bleus dans les

« régimens. » Pag. 54.

Les Miquelets, les Barbets et les Bandoliers étaient d'anciens corps d'aventuriers
armés, qui exerçaient leurs brigandages sur
les hautes montagnes de France, et qui se
louaient au plus offrant, dans certaines
guerres, comme les Condottieri des Alpes
italiennes ou Pennines. Ces noms injurieux
avaient été pris à dessein par les Sociétés
secondaires dont je parle, comme celui de
Gueux par les insurgés du Brabant; et quoiqu'elles aient été généralement formées dans
une classe très-inférieure à celle où les Phi-

ladelphes choisissaient leurs adeptes, elles ne méritent, sous aucun rapport, d'être confondues avec les bandes audacieuses, mais justement diffamées, dont elles out emprunté la dénomination. De ces différentes institutions auxiliaires, la plus recommandable par le choix de ses membres, la hardiesse de ses principes et la pureté de ses intentions, est celle des Bandoliers du Jura, qui est la seule sur laquelle j'aie des notions assez claires, d'ailleurs, pour pouvoir lui accorder une mention de quelques pages.

Lorsqu'Oudet eut conçu l'heureuse idée d'attacher à ses *Philadelphes*, par des initiations particulières, toutes les classes de la société civile, il sentit le danger qu'il y avait à créer autant d'institutions nouvelles, qu'il y avait d'ordres de citoyens à lier par des rapports intimes d'amitié et d'obéissance. Il ne douta pas, au contraire, de la facilité extrême qu'il trouverait à s'acquérir des

sociétés toutes faites, en y jetant quelques hommes puissans par leur crédit ou leurs facultés. Ces sociétés existaient dans tous les arts et métiers, où elles sont connues et tolérées sous le nom de compagnonage; et quoiqu'il soit vrai de dire que l'initiation du compagnon n'est, le plus souvent, qu'une mystification assez grossière, déguisée sous quelque appareil de solennité, il n'y avait rien de plus aisé à une âme tendre ou forte, mais très-communicative, et servie par un peu d'éloquence naturelle, que de relever l'esprit de ces associations au juste niveau de nos idées; et c'est ce qui arriva du premier abord, au point de passer toute espérance. Le compagnonage sur lequel on convint de saire cette épreuve, a une espèce d'autorité morale, sondée sur une réputation ancienne, et sur de vieilles traditions, mais qui paraît enfermée dans la circonscription des pays alpestrés : il commence à la base

du Mont-Jura, et s'étend, presque sans subir de modifications, sur toute la longueur des montagnes qui coupent notre continent. C'est celui du charbonnier ou bûcheron, qu'on appelle, dans l'argot, ou langue spéciale de l'ordre, le cousinage, ou bon cousinage. Il me semble que cette désignation même a un caractère touchant de sincérité. Quand, dans la plupart des autres sociétés secrètes, on se donne si gratuitement, et sans tirer à conséquence, le nom sacré de frère, les hommes simples et francs qui ont institué le compagnonage du bûcheron, se. sont bornés entr'eux à un rapport de parenté qui impose des devoirs moins saints, moins immédiats, moins multipliés. Ils ont reconnu par là ce principe essentiel des bonnes sociétés, que leur famille naturelle exigeait le dévouement de leurs affections, sans restriction et sans partage, et qu'il ne leur était permis de s'engager à une famille d'é-

lection, que sous cette condition préliminaire. Cette naïveté de sentimens indique si bien une société antique, et le compagnonage du bûcheron a tant de rapports avec le premier grade de la maçonnerie pure, que je ne doute pas qu'il n'en soit le type. J'ai essayé de montrer en effet, dans le corps même de cet ouvrage, que l'initiation maçonnique était une image de la première réunion des hommes, lors de la découverte, ou plutôt de l'appropriation du feu aux premiers besoins sociaux. Le fourneau d'un charbonnier est dans cette hypothèse un des premiers points de ralliement de la Société, et par conséquent un des emblèmes le plus heureux de la civilisation à son commencement. L'ordre des bûcherons ou charbonniers est sous l'invocation de saint Thibaut ou Thiébaut, qu'en certaines des provinces où cet ordre s'étend, on appelle Thibal ou Tubalt. Il

est impossible de méconnaître, dans ce patron de convention, le Tubalcain de l'apprenti maçon, qui passe pour le Vulcain de la Mythologie, et auquel la Genèse donne un emploi très analogue. On ne saurait s'occuper enfin des règlemens de cette Société, sans y sentir je ne sais quel air de candeur qui rappelle les temps primitifs, et qui charme par son ingénuité. Toutes les Sociétés secrètes ont probablement commencé par une espèce de compagnonage, et les Maçons ne peuvent pas nier cette origine que leur nom témoigne encore, mais ils se sont bien autrement écartés du but de leur institution que les bons cousins charbonniers qui n'en ont oublié ni les lois, ni les usages, ni les vertus, ni les superstitions, et qui se font le scrupule honorable de conserver dans leurs formules les plus sérieuses, jusqu'aux fautes de langue de leurs prédécesseurs et de leurs ancêtres,

C'est dans cette association qu'on parvint à jeter quelques hommes lians et hardis qui déterminèrent adroitement sa direction politique, et qui lui offrirent peu à peu la perspective d'une destination à laquelle elle n'était point préparée. Ses forces morales s'agrandirent rapidement, en raison des nouvelles idées qu'on livrait à son activité, mais elles ne se développèrent point sans une opposition qui ne tenait presque jamais à la nature des idées, mais qui résultait souvent de l'impuissance ou de l'apathie des moyens. Comme les facultés négatives sont ce qu'il y a de plus dangereux en conspiration, on saisit avidement la première occasion que les circonstances firent naître de tracer une ligne de démarcation prudente, et, si j'ose le dire, respectueuse, entre la partie passive et la partie active de la Société. Telle est l'origine des Bandoliers. Tout ce qui tenait à ce

genre d'impulsion secondaire fut dirigé avec le plus grand zèle par l'intelligence adroite et infatigable de Werther, qui maintenait, pour toutes les chances possibles, l'organisation insurrectionnelle du Jura, et qui était près de s'en emparer si le plan des alliés avait eu d'autres résultats. Le Werther des Philadelphes est M. le marquis de Champagne.

A TOUR SECOND SE

THE PARTY OF THE P

epress that plant and the six

Substitution of the substi

### NOTE SIXIÈME.

" Cette figure fut, quelque temps après;
" celle de la Croix de la Légion d'Hon" neur, avec le seul changement de la 
" tête et de la devise. " Pag. 71.

Tout le monde sut surpris de la substitution d'une étoile à la figure consacrée d'une croix, parce que le secret de cette substitution resta enseveli parmi les *Phila*delphes. La croix des *Philadelphes* ne porte d'ailleurs ni tête ni devise dans le centre, mais le nombre de l'ordre, en chissres arabes. Il est bon de remarquer, au reste, qu'Oudet avait institué certaines décorations, soit perpétuelles, soit temporaires, que les frères portaient ostensiblement dans l'assemblée, et qui étaient le prix de services signalés rendus à la Société ou à l'Etat. Les motifs et la nature de cette espèce de distinction, occupaient même un titre exprès des constitutions philadelphiques. La décoration attribuée aux grands faits d'armes, et qui était, conséquemment, la plus multipliée de toutes, avait pour devise les mots *Honneur et Patrie*, comme la croix ou l'étoile de la Légion d'Honneur, et il paraît très-vraisemblable que le brave Morgan portait cette décoration particulière, lors de son généreux suicide.

Un biographe de Moreau rapporte de lui un mot fort singulier, qu'on a souvent contesté, à défaut de lui trouver une explication raisonnable. Quelque temps après l'initiation du général aux mystères des *Philadelphes*, et sa promotion à la *Censure*, on parlait chez lui de la Légion d'Honneur, qui prêtait même, dans son petit cercle, à des sarcasmes assez amers. Quelqu'un s'étonnant de ne pas le voir encore appelé aux premiers rangs de ce nouvel

ordre de chevalerie, fondé sur des services que personne n'avait rendus au même degré, « Bonaparte, dit-il en souriant, se « serait trompé dans son espérance en m'é- « cartant de la Légion-d'Honneur : c'est « qu'il ne sait pas que je la commande. » Il n'y avait rien de plus vrai.

Mallet regardait si bien l'institution de la Légion - d'Honneur comme une consécration de l'institution des *Philadelphes*, qu'il le fait entendre d'une manière adroite, et par une phrase à double entente, dans sa réponse même à M. de Lacépède, le 11 nivôse an 12:

« Citoyen, j'ai reçu la lettre que vous « m'avez fait l'honneur de m'écrire, et par « laquelle vous m'annoncez la marque de « confiance que vient de me donner le « grand conseil de la Légion d'Honneur,

, and the contract of

« en m'admettant au nombre des membres « de cet ordre. C'est un témoignage d'es-« time auquel je suis on ne peut pas plus « sensible, et un encouragement à me « rendre de plus en plus digne d'une asso-« ciation fondée sur l'amour de la pațrie « et de la liberté. J'ai souscrit de cœur et « d'âme au serment exigé. Recevez, etc. »

### NOTE SEPTIÈME.

" L'homme du monde qui était le " plus digne d'apprécier les vues de Phi-

« lopæmen, le général Lahory, sur-

« nommé depuis Thrasybule. » Pag. 81.

Lahory était admis à recevoir la dernière initiation; mais, frappé de mandat d'arrêt, il fut obligé de fuir quelques jours auparavant, et il n'a jamais obtenu, par conséquent, le nom historique de son grade, qui lui est cependant conservé par beaucoup de Philadelphes. Ce nom lui fut donné par Oudet, à la nouvelle de son évasion qui parvint à la Société en même temps que celle de l'arrestation de Moreau. « Puisque « Lahory est sauvé, dit Oudet, il suffit de « celui-là : Thrasybule s'évada seul et ren- « versa trente tyrans. » Chez les Philadel-

phes, le mot le plus hasardé de leur chef devenait une autorité classique.

Lahory n'est connu du plus grand nombre que par sa mort; son nom n'avait paru qu'une fois, dans une longue énumération de courageux serviteurs de la royauté, que Bonaparte osait qualifier de brigands. La haine personnelle que le rédacteur de ces insolentes notices y manifeste contre Lahory, est l'interprétation naïve des sentimens de son maître. Bonaparte abhorrait Lahory comme Oudet, parce qu'il n'avait pas pu le fléchir.

La dernière conspiration de Mallet a duré si peu de temps, la procédure qui l'a suivie a été si courte, et la stupeur de la nation était alors si profonde, que l'intérêt public n'eut pas même la force de se diviser. On ne s'occupa que de Mallet, parce qu'on vit la conspiration toute en lui, et qu'il secondait de tout son pouvoir l'unique moyen de défense de ses co-accusés, celui qui les iso-

lait de son entreprise, et qui les présentait comme autant d'instrumens passifs de l'audace et de la supercherie : la conduite de Mallet dans ces débats, suffirait à la renommée d'un des hommes de Plutarque.

Il faut convenir que Lahory n'a pas été aussi bien traité par l'histoire, que si elle avait eu le temps nécessaire pour le juger. M. Lafond, dont l'honneur et l'impartialité sont d'ailleurs au-dessus de tous les éloges, ne paraît pas disposé à le favoriser. Il lui reproche d'avoir mis trop de temps à s'habiller quand il fut tiré de la Force, et de n'avoir occupé, depuis, l'exercice de son ministère qu'à l'expédition d'un courrier qui sut arrêté à Orléans. Je sais aussi bien qu'un autre que Lahory, qui était admirablement organise pour tout ce qu'il voulait entreprendre, l'était très-mal pour une conspiration inopinée qu'il n'avait pas concue, qu'il n'avait pas examinée, et dans laquelle il ne se trouvait engagé que par

hasard ou par force. Sa résolution avait besoin de méditation et de maturité; et personne ne cédait plus facilement à une apathie molle et paresseuse, qui faisait le fond de son caractère quand la réflexion ne lui montrait pas la nécessité d'en sortir. S'il est vrai, au reste, qu'il fut long-temps à s'habiller, et que ces lenteurs n'aient pas paru plus prolongées, parce qu'elles étaient plus dangereuses, ce qu'il est cependant très-naturel de supposer, cette circonstance n'a rien qui ne fasse honneur au courage de Lahory, et surtout à son sang froid. Il faut remarquer qu'il était mis en liberté sur un faux ordre; il faut supposer qu'il le savait, et qu'une précipitation inaccoutumée, qui aurait manisesté ses inquiétudes, compromettait irrémédiablement le sort de ses camarades et le sien. Quant à l'acte unique de son ministère, si cet acte contenait des dépêches importantes pour les Sociétés du Midi, où le centre de mouvement était transporté depuis la mort d'Oudet, et à supposer que ces dépêches fussent détaillées et nombreuses, on ne conçoit pas aisément qu'on ait pu tirer un parti plus. avantageux d'un ministère de trois heures, qui a d'ailleurs été rempli par d'autres opérations, du nombre desquelles était l'importante arrestation du duc de Rovigo. On raconte encore que Lahory perdit quelques minutes à essayer, un habit de ministre, ou même à en prendre la mesure; mais ces. minutes n'étaient pas si mal employées, si elles faisaient passer, comme elles devaient le saire, dans l'esprit de tous les spectateurs, le sentiment de confiance dont Lahory seignait si habilement d'être animé. Indépendamment enfin de ce premier objet d'utilité, qui me semble assez bien entendu, Lahory avait trop d'esprit pour ne pas connaître le pouvoir de l'apparence sur l'imagination des Français, et pour commencer une conspiration sans songer aux broderies,

Il savait bien, par l'expérience du 18 brumaire, qu'il n'y a que celles-là qui réussissent; et c'est ce qu'il a fait sentir à ses juges avec autant d'adresse que de courage, dans certains endroits des débats qu'on ne sera pas fâché de trouver ici. Je n'ai eu qu'une page à donner à Lahory dans mon ouvrage, et je dois le laisser se peindre luimême.

Le Président (1). Accusé Lahory, quels sont vos noms, prénoms, âge et qualités?

Lahory. Victor-Claude-Antoine Fanneau

<sup>(1)</sup> C'était M. le comte Dejean, premier inspecteur général du génie, qui exerça cette fonction avec une mesure dont les condamnés eux-mêmes sont obligés de tenir compte à leurs juges, et qui était très-rare dans les commissions militaires de Bonaparte. Les autres juges étaient le général Derriot, le général Henry, le colonel Geneval, le colonel Moncey, le major Thibaut, et le capitaine Delon, juge-rapporteur.

de Lahory, âgé de quarante-six ans, exgénéral de brigade (1).

Le Président. Il résulte des pièces jointes au procès, et en même temps de vos réponses, que, sorti de la Force, vous avez cu communication du sénatus - consulte, d'une proclamation, de l'ordré du jour et des ordres donnés par le général Mallet aux différens corps. Il résulte en même temps des interrogations et de vos aveux que vous avez été conduit au Ministère de la police, que vous avez concouru à l'arrestation du ministre de la police, asin de servir à vos vues; qu'après l'arrestation du ministre de la police vous avez pris sa place et signé plusieurs pièces (2) en ladite

<sup>(1)</sup> Il avait été destitué à l'époque du procès de Moreau.

<sup>(2)</sup> S'il a signé plusieurs pièces, on lui reproche à tort de n'avoir occupé son ministère que de l'expédition du courrier du Midi.

qualité de ministre de la police : vous êtes convenu de ces faits. Avez-vous quelque motif d'excuse à produire à la commission pour ces différens faits?

Lahory. C'est une justification tout entière qu'on me demande (1).

Le juge rapporteur. Si le prévenu veut parler de sa désense en remplaçant le désenseur-officieux (2), ce ne peut être qu'a-

<sup>(1)</sup> Il n'y a rien de plus évident. La question du président est un acte d'accusation sommaire.

<sup>(2)</sup> Les accusés principaux n'avaient point de désenseurs officieux, parce qu'il ne s'en était point présenté. Parmi ces avocats publicistes, si sorts en idées libérales et qui usent si largement de la tolérance d'un Gouvernement indulgent, il ne se rencontra pas un homme qui osât désendre Mallet!

près le rapport qu'il doit prendre la parole (1).

Le président. Alors veuillez vous borner à répondre aux questions que je vous ai faites.

Lahory. Vous m'avez demandé, M. le président, quels moyens d'excuse je pourrais donner pour avoir arrêté le ministre de la police, et pour avoir pris part aux projets dont l'accusé Mallet est censé l'auteur (2).

<sup>(1)</sup> Et comment voulez-vous qu'il réponde à son accusation sans parler de sa désense?

<sup>(2)</sup> Il n'y avait qu'un moyen de défense pour Mallet, et Mallet ne voulut pas l'employer; mais le généreux Lahory le suggère. Il parle des projets dont Mallet est censé l'auteur; il n'a point cru que Mallet fût l'auteur de ces projets. Il indique à la commission une source plus haute qui pourrait bien exister, et qui peut faire planer sur elle une terreur salutaire. On croit généralement que Mallet

Je n'ai point cru que l'accusé Mallet sût l'auteur du projet; j'ai cru obéir aux ordres du général Mallet, comme ayant un pouvoir supérieur à moi en allant arrêter le ministre. Quant au titre de ministre qu'on m'a vu prendre, c'est parce qu'après avoir arrêté le ministre, la sermentation qui régnait autour de lui, l'inquiétude que j'avais pour ses jours et que lui-même a montrée, m'ont obligé de prendre un titre quelconque pour l'envoyer dans une maison de sûreté, qui était à mes yeux le seul moyen par lequel ses jours pussent être mis à l'abri du danger. N'ayant pas d'autre titre à prendre, je l'ai pris. Voilà le seul motif pour

avait pensé s'assurer de quelque appui dans le ministère ou dans le Sénat; mais j'avoue que j'aurais peine à lui pardonner cette confiance stupide dans des hommes qui n'ont conspiré qu'à coup sûr depuis vingt cinq ans.

lequel j'ai usurpé ce titre, et le seul objet que j'aie eu dans la circonstance : ce qui ne laisse pas de doute, c'est que je n'ai pas exercé les fonctions de ministre de la police (1). Si j'avais cru l'être effectivement, j'aurais voulu en jouir au moins dès le premier moment, ne fût-ce que pour faire sortir quelques prisonniers avec lesquels je me trouvais à la Force. On ne pourra citer de moi aucun acte qui appartienne à ces fonctions, sinon ceux qui résultaient de la situation où je me suis trouvé, ou plutôt d'une extrême générosité de ma part; car c'est par une grande générosité que j'ai consenti à usurper un titre qui pouvait seul

<sup>(1)</sup> Il ne pouvait pas savoir que son courrier d'Orléans avait été arrêté; il était sûr que plusieurs courriers étaient parvenus, et il comptait encore sur le mouvement qui faillit à éclater à Lons-le-Saulnier, à Montpellier et à Grenoble.

me mettre à même de sauver les jours du ministre.

Aussitôt qu'il a paru devant moi et qu'il a été à ma disposition, ma première parole a été: Tu n'as rien à craindre, Savary. Tu tombes dans des mains généreuses (1)!

Cependant, il régnait une grande agitation; alors je lui dis (et je prie mes juges de vouloir bien s'en assurer, si ces déclarations n'existent pas de la part du ministre), je dis : Tu ne peux rester en sûreté, je ne vois d'autre parti que de t'envoyer à la

<sup>(1)</sup> Ce mot renferme un sens terrible que les suites ont trop bien expliqué. Personne n'est plus éloigné que moi de désirer, d'approuver un assassinat, quel que soit son résultat possible; personne n'approuve plus que moi la conduite modérée de Lahory; mais les conspirations ne sont point l'élément d'un homme de bien. Mettez un scélérat à sa place et celle-ci réussissait.

Force. Ne sachant comment le faire recevoir par ce concierge, il me fallut prendre un titre quelconque; si on me cite un autre exercice des fonctions de ministre de la police, des fonctions réelles....

Le président. Vous êtes trop instruit pour que l'on croie que vous avez pu vous méprendre sur la contexture des actes qui vous ont été présentés par l'accusé Mallet (1). Il serait difficile qu'un homme aussi instruit que vous l'êtes eût pu se méprendre sur la falsification de ces actes qui

<sup>(1)</sup> Et qui ne s'y serait pas trompé? M. le président lui-même n'aurait pas plus formé de doutes que M. Frochot. Pourquoi veut-on qu'un prisonnier ait mieux pénétré le secret de la conspiration du fond de son cachot, que le préfet de la Seine au milieu de son palais? Si l'on réduit le délit de Lahory à une erreur si naturelle, de quel droit ose-t-on le condamner?

ne portaient aucun caractère ni aucune vraissemblance (1).

Lahory. M. le président, je suis sorti de la Force dans la forme commune; le concierge m'a annoncé ma liberté comme on l'annonce ordinairement. A ma sortie de la Force, j'ai trouvé le général Mallet (2). Il m'a remis un paquet, il m'a parlé d'un sénatus-consulte, et de tout ce qui existait, très-rapidement, car je ne l'ai pas lu dans

<sup>(1)</sup> Il ne manque rien à la vraisemblance. Ne semble-t-il pas qu'il n'était point possible que Bonaparte mourût? Quant au caractère, pour s'assurer qu'il n'y est pas, il faut remonter aux sources.

<sup>(2)</sup> S'il est prouvé, comme il est probable, que Lahory n'a été instruit des projets de Mallet qu'en sortant de la Force, on ne peut plus imputer à une coupable lenteur le retard qu'il a mis à s'habiller. Lahory n'entendait parler que de sa mise en liberté, et n'était pas homme à s'émouvoir pour un événement si simple.

ce moment-là. J'ai ouvert le paquet et je n'ai vu que les titres des actes avec l'indication de l'objet qu'ils renfermaient. Je supposais la formation d'un nouveau gouvernement. Je supposais que ce nouveau gouvernement se formait et cherchait à détruire l'ancien; je croyais enfin concourir à une révolution commencée et non à une conspiration (1).

Dans cette supposition, vous ne pouvez trouver extraordinaire que j'aie exécuté des ordres qui me paraissaient légaux, comme on voudra l'entendre; j'ai cru à l'existence de deux gouvernemens qui se combattaient, et dans ce moment-là je n'ai pas

<sup>(1)</sup> Cette distinction ingénieuse et délicate nous transporte à une époque où nous ne nous trouverons plus, celle des gouvernemens illégitimes; mais elle était très-vraie sous Bonaparte, et dans toute la révolution. Une conspiration était une révolution commencée, une révolution était une conspiration finie.

coopéré à une conspiration; j'ai cru que le général Mallet était général de division et commandait la force armée, et que je pouvais recevoir de lui un ordre.

Le Président. Mais vous deviez connaître l'ex-général Mallet. Vous saviez qu'il avait été à la Force avec vous?

Lahory. Non. Je n'ai pas vu le général Mallet depuis douze années, et je n'ai entretenu avec lui, depuis ce temps, aucune liaison directe ni indirecte (1); j'ignorais

<sup>(1)</sup> Ce fait est de la vérité la plus exacte Je voudrais bien savoir comment on expliquerait le choix fait par Mallet du général Lahory pour diriger une conspiration qu'il a conçue, après douze ans de séparation sans communications d'aucune espèce, et l'action rapide et forte que Mallet exerce sur lui dès le premier abord, autrement que par l'existence d'une Société secrète qui les a constamment liés d'intention. Cela est d'autant plus remarquable que Lahory était connu, depuis long-temps, et bien an-

tout ce qui se passait; j'étais à la veille et au moment de partir quand on est venu m'annoncer ma liberté (1); je suis peutêtre plus excusable qu'un autre d'avoir adopté avec crédulité l'espérance d'un état de choses qui m'offrait au moins un changement dans les malheurs que je souffre depuis tant d'années.

Après avoir été proscrit pendant neuf ans dans ma patrie, sorti d'une prison d'État pour être banni en laissant mes biens, et jeté nu sur une terre étrangère, j'avais peut-être quelques droits à désirer un nouvel ordre de choses; je ne l'ai point préparé, et je n'ai eu aucun rapport avec le général Mallet antérieurement à l'événement.

térieurement à Mallet, pour appartenir au parti royaliste.

<sup>(1)</sup> Il avait obtenu d'être déporté aux Etats-Unis, pour y rejoindre Moreau.

Je ne prétends pas que ma crédulité soit excusablé à vos yeux. Je dis que ceux qui connaissent le cœur humain, savent que l'on doit excuser un premier moment d'erreur, dans l'homme surtout qui n'a eu qu'une minute de réflexion. Le général Mallet me dit: Il n'y a pas un moment à perdre. Je le prie de confirmer ce qu'il m'a dit. Cette confiance peut paraître ridicule; elle suppose assez peu de réflexion pour que je ne doive pas m'en honorer (1); mais puis-

<sup>(1)</sup> Lahory emploie ce moyen pour lui-même, parce qu'il est évident que l'extension s'en fera plus naturellement encore aux autres accusés. Il insiste sur la légèreté de sa confiance, pour en dissimuler d'ailleurs la véritable cause. Si Mallet n'a point agi sur Lahory, au nom et avec les pouvoirs d'un parti organisé dont Lahory dépend, il n'y a réellement rien de plus ridicule que sa conduite, et il est de l'intérêt de la grande conspiration qui leur survit pour les venger, que Lahory le fasse croire à ses juges.

que c'est la vérité, je l'avoue avec la franchise qui constitue mon caractère.

J'avais vu, au 18 brumaire, une révolution qui s'était faite de la même manière (1). En effet, un grand nombre de troupes obéissait au général Mallet, non pas comme un rassemblement tumultueux, mais comme une troupe accoutumée à obéir à un Gouvernement qui ne se croit pas dans un état de fausse position: tous les officiers qui sont ici peuvent l'attester. Il n'y avait rien qui supposât dans ce corps la moindre hésitation, le moindre doute; ils obéissaient comme on obéit communément. Paris était dans un état de tranquillité absolue. Il était grand jour. J'ai-pu traverser Paris avec quelques compagnies, aller à l'Hôtel-

<sup>(1)</sup> Cette comparaison est d'une franchise un peu audacieuse; mais Lahory sait qu'il va mourir, et il profite de la dernière occasion qui lui reste d'attaquer la légitimité de Bonaparte dans sa base.

de-Ville et à la police sans rencontrer le moindre obstacle. D'autres troupes passaient à droite et à gauche, dans tous les sens, sans faire la moindre opposition. J'ai pu me tromper, j'ai pu croire le Sénat assemblé; j'ai pu croire qu'il formait un Gouvernement nouveau; je me suis trompé. Demandez à un corps entier d'officiers qui sont ici; je ne doute pas de leur bonne foi à tous; ils étaient dans un état de crédulité absolue. Si l'on veut se servir de la supposition de talens et de mérite, pour dire que je ne me suis pas trompé, c'est abuser contre moi de l'erreur dans laquelle un homme peut se jeter (1).

Le Président. Il ne résulte ni de votre interrogatoire, ni des interrogatoires des

<sup>(1)</sup> Lahory avait réellement beaucoup de talent, et il n'en faut pas d'autre preuve que la logique saine et vigoureuse de cette défense improvisée, qui est pleine d'ailleurs d'insinuations adroites.

co-accusés, que vous soyez reconnu comme l'auteur de la conspiration; mais il résulte de faits positifs, que vous y avez concouru.

Lahory. Je ne nie pas que je n'y aie concouru, que je n'aie concouru à un acte qui, par l'effet matériel, se trouve être une conspiration; je n'ai point cru concourir à une conspiration; j'ai cru concourir à la formation du nouveau gouvernement, comme j'ai concouru au 18 brumaire (1). C'était dans Paris un même état de tran-

<sup>(1)</sup> Il revient sur le 18 brumaire pour forcer l'auditoire à la comparaison qu'il a l'intention d'établir, et qui réduit Bonaparte au rôle d'un conspirateur favorisé par le hasard. Lahory n'ignore pas d'ailleurs qu'il manquait à l'affaire du 25 octobre le moyen de succès le plus puissant du 18 brumaire, le concours de l'ambition et de la cupidité des gens en place, et celui du crime lui-même qui cherche partout une garantie. C'est ce qui fait que les conspirations de la vertu prospèrent si rarement.

quillité. Trompé par ce souvenir, j'ai pu, plus qu'un autre, tomber dans l'erreur; j'avouerai franchement mes torts: je sais que ma tête est dévouée, je ne parle pas pour la sauver; je dis franchement ce que je pense et ce que je crois. On dira, peutêtre, en supposant que j'affecte une crédulité factice, on dira que j'avais des arrière-pensées, que je savais tout. J'ignorais tout(1): s'il se trouve, dans tous les interrogatoires, dans toutes les dépositions, dans toute ma conduite, dans tous les papiers que l'on a trouvés chez moi, un fait, un indice qui suppose ma connaissance sur ce fait, qu'on le cite.

Le Président. J'ai déjà dit à l'accusé qu'il n'existait point de preuves qu'il fût l'auteur du complot, mais qu'il existait la preuve

<sup>(1)</sup> Il se joue avec cette énigme, parce qu'il est sûr qu'on n'en trouvera pas le mot.

positive qu'il a coopéré à ce sait, qui est l'objet du procès.

Lahory. Je ne croyais point conspirer; je croyais obéir à un gouvernement formé: je croyais à l'existence du sénatus-consulte; je croyais l'Empereur mort. Le sénat assemblé formait la base et le type d'un gouvernement nouveau : pourquoi ne veuton pas que je l'aie cru? Je n'avois aucun moyen de vérifier ce que croyait tout un corps d'officiers : pourquoi ne veut-on pas que j'aie été trompé, quand tant d'autres étaient dans le même état d'erreur?

J'en reviens à ce qui tient au titre de ministre de la police. Le ministre me rend la justice que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour sauver ses jours, que je n'ai eu que cela en vue; ce n'était point un acte de reconnaissance : car j'ai, au contraire, beaucoup à me plaindre de la police.

Le Président. Il n'y a aucune action dans le sens contraire à ce que vous annoncez.

Au reste, j'ai déjà dit à l'accusé, qu'il ne s'agissait pas ici du ministre, mais de l'attentat contre la sûreté intérieure de l'état: le ministre n'est qu'un être secondaire.

Lahory. Mais, dans la supposition qu'il n'y ait point de relation entre l'attentat contre la sûreté du ministre et l'attentat contre la sûreté de l'état; dans la supposition de la commission qui les distingue, je déclare, sur mon honneur et sur ma conscience, que j'ai cru positivement à l'existence du sénatus-consulte. Je ne l'ai pas lu assez pour le juger, j'en conviens. Tout le corps d'officiers qui est présent ici, et devant lequel on m'a remis ce paquet, peut attester si j'ai eu le temps, une minute seulement, pour en faire la lecture. Si l'erreur est inexcusable dans des choses de cette importance, je suis certainement plus coupable qu'un autre, mais je le suis avec une erreur capitale et première, qui provient de la situation politique dans laquelle je suis.

Le Président. Si l'accusé Lahory veut ajouter à sa désense, il le sera après la lecture des conclusions du rapporteur. Je l'invite à reconnaître les pièces jointes au procès.

Lahory. Je suppose que ce sont les mêmes. S'il m'est permis de faire une défense, j'ai un besoin absolu qu'on m'envoie l'exposé de ma vie. (1) Ce n'est pas une si grande faveur dans la situation où je suis.

<sup>(1)</sup> Les Philadelphes du grade le plus élevé contractaient envers le chef suprême l'obligation expresse d'écrire jour par jour l'exposé de leur vie dans tous ses détails. Ce journal devait être si scrupuleusement conscientieux, qu'il mît sous les yeux du Censeur les moindres particularités de leur conduite morale, quand il trouvait à propos de les connaître.

Le Président. Vous n'êtes nullement accusé pour le passé.

Lahory. Je suis bien aise de faire connaître mon caractère dans ces derniers momens. Le temps des juges est très-précieux, mais dans une situation semblable....

Le Président. Si le passé avait quelque rapport au procès actuel, et pouvait atténuer ou justifier le présent, la commission ne verrait aucune difficulté d'adhérer à votre demande; mais comme le passé ne peut ni atténuer ni aggraver le présent en aucune manière, je ne pense pas que ces pièces soient nécessaires.

Lahory. Le caractère moral d'un accusé n'entre-t-il pas aussi dans la balance des juges?

Il était toujours rédigé de manière à ne compromettre en rien l'institution. C'est ce manuscrit important que Lahory paraît réclamer. On ne sait dans quelles mains il est tombé depuis sa mort.

Le Président. Dans votre désense, vous ferez valoir ces moyens.

Lahory. Je les ferais valoir si j'avais ces pièces, mais je ne les ai pas.

Le Président. Il n'y a rien dans le procès actuel qui ait rapport à votre ancienne conduite.

Lahory. Je le crois bien; mais moi, j'ai besoin, pour vous-même, que vous me jugiez tel que je suis....

Cette dernière expression de l'homme de bien, devant son juge, a un caractère sublime, et ces débats font, en général, beaucoup d'honneur à Lahory. Je répète que ce co-accusé de Mallet, trop négligé par l'histoire, mérite d'être vengé de son dédain par un biographe sensible. Plus étranger à ce dernier mouvement qu'à aucune des autres conspirations des *Philadel-phes*, et accoutumé à ne dire positivement que ce que je sais bien, je n'ai pu que poser

quelques pierres d'attente sur la route de mes successeurs : je leur laisse un grand monument à élever.

## NOTE HUITIÈME.

« L'initiation de Moreau.... eut lieu, « pour le premier grade, dans un hôtel-« garni des environs du Palais-Royal. » Pag. 83.

L'hôtel Berlin, rue des FRONDEURS, dans l'appartement d'un Philadelphe, qui toutesois n'assista pas plus que moi à cette cérémonie, où Philopoemen ne sut accompagné que de deux témoins, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ailleurs.

## NOTE NEUVIÈME.

« Il m'est cependant prouvé que cette « hésitation même n'a point été si timide « qu'on le croit généralement. » Pag. 113.

Si la proposition de Moreau avait été admise, l'entreprise réussissait incontestablement. Je tiens tous les détails qui ont rapport à cette circonstance, d'une personne qui a été initiée aux relations les plus intimes de Pichegru et de Moreau, et même aux communications qui n'ont eu lieu que de l'un à l'autre; de sorte que le fait que je raconte à la page citée, tout difficile qu'il paraisse à vérifier, est cependant de la plus stricte exactitude.

## NOTE DIXIÈME.

« Le gouvernement avait sur ce point « des certitudes bien acquises, et confir-« mées bien positivement par les révéla-« tions d'un personnage célèbre de ce « temps, dont je serai bientôt obligé de « m'occuper avec plus de détails. » P. 117.

Et c'est pour n'y pas revenir d'une manière fastidieuse, que je vais enfermer dans cette longue note ce qui me reste à en dire. La modération dont je me fais un devoir, m'a interdit, à l'égard de M. Méhée, toutes les qualifications injurieuses que certains écrivains ont pu se croire autorisés à lui prodiguer. Il annonçait sa défense, et je ne me suis pas permis de rien préjuger sur elle, quoiqu'elle me parût infiniment difficile à établir. Elle vient enfin d'être publiée, sous le titre de Mémoire sur procès,

avec des éclaircissemens sur divers événemens politiques, et des pièces justificatives. Je souhaite que les esprits prévenus, qui sont toujours les plus nombreux, trouvent ces éclaircissemens aussi satisfaisans qu'ils le semblent à M. Méhée lui-même. S'il faut pourtant dire ce que j'en pense, je ne crois pas qu'on puisse, ni en justice ni ailleurs, assimiler à une calomnie formelle l'induction naturelle et indispensable que tout le monde a dû tirer d'un livre qui porte le nom de M. Méhée, qui est écrit, du commencement à la fin, au nom de M. Méhée, et dans lequel personne ne s'est avisé de chercher l'ouvrage d'un autre. Quand M. Méhée s'écrie : « On a « répandu, et des misérables ont imprimé « depuis, que M. Méhée avait été envoyé. « en Angleterre pour espionner ce qui « s'y faisait : sur quel fondement a-t-on « bâti ce conte absurde? Sur ce qu'il était « allé en Angleterre, et en était revenu! »

Quand M. Méhée ajoute, avec une assurance un peu fière : « On défie de pro-« duire d'autres renseignemens ; » il est tout simple de lui répondre, qu'on a effectivement répandu ce fait, vrai ou faux, et que des misérables l'ont effectivement imprimé dans un volume intitulé : Alliance des Jacobins de France avec le ministère anglais; qu'on a probablement bâti ce conte absurde sur le livre en question, où il est présenté avec toutes les circonstances qui peuvent constater l'authenticité d'une histoire; que lorsqu'un homme est allé en Angleterre, et qu'il en est revenu, s'il prend la peine d'imprimer qu'il est allé pour espionner, et revenu pour tirer parti de son espionnage, on est presque obligé à le croire, malgré l'infamie de la chose, parce qu'il n'est pas ordinaire à quiconque a de l'esprit et du savoir faire, de s'avilir aussi gratuitement pour faire preuve d'imagination, et qu'enfin les gens qui ont le plus

de peine à se former une conviction suffisante, surtout quand il s'agit de condamner, avaient la hardiesse de croire que ces renseignemens les dispensaient d'en demander d'autres. M. Méhée avait seulement deux manières de se justifier : la première, en démontrant qu'il n'était point allé en Angleterre; ou la seconde, en faisant voir qu'il n'était point l'auteur du livre qui porte son nom; et c'est à ce dernier parti qu'il s'est arrêté, mais dans des termes si légers, et d'un ton d'insouciance si manifeste, qu'il valait presque autant qu'il n'en parlât point. Son livre est évidemment, dit-il, composé par la po lice. Je ne prétends pas que cela soit impossible; je suis même porté à penser que cela est vrai, parce que la police de Bonaparte n'était que trop capable de cette supercherie; mais cela n'est pas assez évident pour se démontrer de soi-même; et cela est trop important, pour ne pas mériter la peine d'etre appuyé autrement que

d'une affirmation pure et simple. Quoi qu'il en soit, si la police a fait l'ancien livre de M. Méhée, ce que je souhaite sincèrement, elle n'avait pas mal rencontré sur les faits : car elle dit, à peu de chose près, sur la conspiration d'alliance, pour en perdre les auteurs, ce que M. Méhée dit maintenant pour les honorer. « Il existait depuis long-« temps, » ce sont les termes du Mémoire sur procès, « un parti de républicains qui « avaient conçu le projet de terminer toutes « les dissensions et toutes les angoisses de « la France, en opérant, entre les roya-« listes et eux, une réconciliation franche « et loyale. Le problème à résoudre con-« sistait à trouver un moyen de faire rap-« peler le Roi par les Français de l'inté-« rieur, et à vivre sous son égide, et sous « celle d'une constitution qui assurât au « peuple français les principales bases de « celle de 1789. Pour parvenir à ce but, il « fallait non seulement s'assurer des dispo-

a sitions du chef des Bourbons, mais aussi « trouver un moyen de dédommager les « émigrés sans inquiéter les acquéreurs des « domaines dont l'Etat avait disposé. Plu-« sieurs démarches avaient été tentées dans « ce sens, mais presque toujours inutile-« ment, parce que les agens d'un ordre in-« férieur auxquels on s'était adressé, ou « n'apportaient pas assez de bonne volonté « à cet acte d'oubli et de bienveillance gé-« nérale, ou ne présentaient aucune garantie « suffisante aux républicains. » N. B. « C'est « en voulant exécuter seul ce plan si long-« temps et si malheureusement ajourné, « qu'a péri le brave général Mallet, l'un de « ceux qui avaient le plus ardemment saisi « cette idée. »

Tout le monde sait, ou doit savoir aujourd'hui, que ce plan n'a été si long-temps et si malheureusement ajourné, qu'en raison de la délation donnée, vendue ou surprise, qui livra à la police une grande partie de ses élémens; mais je persiste à croire qu'on doit savoir quelque gré à l'auteur, officiel ou non, du fameux livre de l'Alliance, pour la réticence dans laquelle il s'est renfermé à l'égard des personnes de l'intérieur, s'il les a aussi bien connues que les choses; il est vrai qu'il a été moins discret sur les lieux, comme on peut le voir, par vingt passages où le centre de mouvement est distinctement indiqué.

« La première partie de mon Mémoire, « dit-il, pag. 54, traitait des moyens qu'a-« vaient les républicains de se rendre maî-« tres d'une partie de la France (1); le co-« mité m'avait fait prévenir que le plan du « général en qui il avait mis sa confiance (2)

<sup>(1)</sup> Il était impossible de dire, sur ce point, des choses spécieuses sans faire des révélations essentielles. En cherchant à mentir, on aurait deviné.

<sup>(2)</sup> Oudet avait en le brevet de général de bri-

« était de se rendre maître des villes de « Besançon, Dôle, Auxonne et Dijon; de « faire ensuite insurger tous les départemens « circonvoisins, et de former à Auxonne un « camp, où viendrait se rendre tout ce qui « voulait fuir la domination de Bonaparte. « La Suisse, travaillée par nos émissai- « res (1), devait s'insurger de son côté, et « couper à l'armée d'Italie sa communica- « tion naturelle avec le gouvernement. Tou- « tes les puissances voisines devaient être « invitées à voir sans effroi ce mouvement « qui rendait la liberté au monde entier, et « le délivrait de l'influence du premier « Consul (2). Je conseillais aux royalistes

gade, et c'était d'ailleurs le nom sous lequel il était connu aux grades inférieurs.

<sup>(1)</sup> Il n'y avait pas besoin de nos émissaires pour cela.

<sup>(2)</sup> Cette formule est la même, mot pour mot,

« de faire les plus grands efforts sur les

« côtes de l'Océan, ajoute-t-il, pag. 35,

« de gagner tant qu'ils pourraient dans le

« midi, et de saire ensorte de venir donner

« la main aux républicains sous les murs de

« Lyon (1). »

Pag. 47. « On écoute attentivement les « détails de nos préparatifs sur les bords du « Rhin, en Suisse, en Hollande, et sur-

que celle des proclamations de l'alliance. Il était très-adroit de la part de la police de la déconsidérer en la faisant passer sur le compte d'un de ses agens. La publication de l'ouvrage dont je parle, servit et prolongea le despotisme de Bonaparte, en frustrant de toute confiance les hommes sincèrement attachés au même projet qui étaient obligés de s'appuyer des mêmes idées.

(1) Cette vue n'était pas bien neuve. C'était à défaut de suivre ce plan que la guerre de la Vendée n'avait pas terminé la révolution, et tout le monde le savait.

« tout nos dispositions d'attaque dans la « Franche-Comté, le Jura et la Bourgo-« gne.... »

Pag. 224. « Je nommai la place de Be« sançon et sa citadelle; je représentai que
« cette ville était très-forte, et que nous
« étions certains d'y trouver beaucoup d'ar« tillerie et de munitions en tout genre (1).
« En cas de malheur, nous devions nous
« retirer dans les montagnes du Jura; nous
« y trouvions une retraite assurée, et pen« dant ce temps, les autres départemens
« dans lesquels nous avions formé des noyaux
« obligeaient à la diversion.... »

Pag. 232. « Il faut établir des hommes. « affidés de six lieues en six lieues, depuis « Besancon jusqu'à Fribourg, pour porter

<sup>(1)</sup> Cette donnée était fausse. Tous les approvisionnemens d'artillerie étaient à Auxonne.

« et reporter des avis (1). La toute pre-« mière opération paraît devoir être la prise « de Besançon, qui servira comme place « d'armes, et en cas de malheur, comme « place de défense. Dans ce dernier cas, « une partie des insurgés pourra se jeter sur « les Cévennes et les montagnes du Viva-« rais, et s'y soutenir pendant long-temps, « pourvu qu'on lui ménage une communi-« cation sûre pour recevoir des secours pé-« cuniaires, soit par Huningue, soit par « Bâle et la Suisse. Après s'être rendu maî-« tre de Besançon, etc., et après avoir in-« surgé les provinces voisines, on ne doit « pas perdre un seul moment à agir dans « Paris même.... »

Pag. 235. « On pourrait envoyer à l'ami

<sup>(1)</sup> Et cela ent lieu malgré la délation, parce qu'on se servit de moyens qui ne pouvaient pas être prévus par la police.

« quelqu'un de confiance, soit pour Paris, « soit pour Besançon.... »

Pag. 241. « L'heure de l'explosion ap-« proche, et je ne suis chargé de m'occu-« per et de vous entretenir que des moyens « de soulèvement. Nous ne plaçons pas dans « la liste des événemens seulement possi-« bles, l'occupation spontanée des places « de Besançon, avec sa citadelle, de Bé-« fort, Auxonne, Dôle, Colmar, et de « plusieurs villes de la Haute-Bourgogne ; « c'est une affaire aujourd'hui aussi claire « que l'existence même de ces villes; elles « seront à nous douze heures après que nous « l'aurons décidé. Le soulèvement total de « la Bourgogne, de la Franche-Comté, du « Jura et du Vivarais, nous paraît à peu « près aussi sûr (1); mais ce n'est pas une

<sup>(1)</sup> Ces indications reposent sur des choses vraies mais mal sues. Il n'y a point de rapports statistiques

« affaire faite comme la prise des villes pré-« cédentes (1). Quelques accidens peuvent « retarder plus ou moins la reddition totale « de toutes ces belles contrées; mais comme « les lieux douteux seront sur-le-champ as-« saillis, par ce que nous pourrons détacher « de nos forces, nous ne faisons presque pas « de doutes que tout ce qu'il y a de Fran-« çais ne se réunisse à nous. » (2)

entre la Franche-Comté et le Vivarais; et le Jura est une partie de la Franche-Comté qui n'en devait pas être distinguée.

- (1) Même observation qui prouve que l'écrivain connaît le fond du projet sans en connaître les détails, ou bien qu'il se trompe à dessein pour tromper l'opinion publique. La prise des villes n'était pas aisée et l'insurrection des campagnes était toute faite. Les *Philadelphes* n'eurent qu'à s'en saisir. Le mouvement royaliste du Jura leur est antérieur de six ans.
- (2) C'est ce qui serait nécessairement arrivé si M. Méhée n'eût pas fait le livre de la police, on si la police n'eût pas fait le livre de M. Méhée.

L'esprit et les moyens généraux de l'entreprise ne sont pas manifestés moins clairement dans plusieurs endroits différens. Après avoir reconnu que la destruction du gouvernement impérial ne peut être opérée que par l'armée, et sous la direction du général (1), on lie le système d'alliance à la conspiration manquée de Pichegru d'une manière trop analogue aux vues véritables des conjurés, pour qu'il soit possible de supposer que des détails aussi vrais se soient présentés à l'esprit d'un faussaire. « Puis-« qu'il est bien constaté, » fait - on dire à

<sup>(1)</sup> Ce général (dans lequel le comité avait mis sa confiance, note 2), ne peut être ni Pichegru, qui n'était pas l'homme des républicains, ni Moreau, qui est nommé comme prisonnier d'État dans la phrase même où il est question du général, ni Mallet qui n'appartenait pas encore à la conjuration. C'est Oudet que Méhée parvint probablement à faire passer aux yeux de la police pour un être de raison.

M. Dracke, pag. 233, « qu'une très-grande « partie de l'armée, tant officiers que sol-« dats, est très-mécontente de l'arrestation « de Moreau, il est naturel que le général « les satisfasse à cet égard, afin de s'assurer « de leur aide dans le moment critique. « Le général ne peut que s'apercevoir qu'il « lui sera de la plus haute importance, et « de la dernière nécessité même, d'adopter « pour principe général de profiter de l'as-« sistance de tous les mécontens quelcon-« ques, et de les réunir tous pour le pre-« mier moment, de quelque parti qu'ils « soient, en déclarant que le grand but de « l'insurrection étant de mettre fin à la ty-« rannie qui pèse sur la France et sur l'é-« tranger, tout ce qui est ennemi du gou-« vernement actuel sera regardé comme « ami par les insurrectionnels (1).

<sup>(1)</sup> Il était impossible de faire valoir des idées plus

Ces documens occupent plus de place que je ne l'aurais voulu; mais il me semble, qu'ainsi rapprochés, ils offrent un ensemble digne d'attention, surtout si l'on considère qu'ils composent tout ce qui a paru sur la conspiration de l'alliance, avant que j'aie entrepris de la raconter:

raisonnables, et Bonaparte le sentit si bien, qu'il s'empressa de leur imprimer le sceau de la police pour les déshonorer.

### NOTE ONZIÈME.

"Werther retourna dans le Jura, dont
"l'excellent esprit, la position géogra"phique et les relations faciles et multi"pliées avec l'étranger, faisaient le centre
"d'insurrection le plus favorable qu'on
"pút choisir." Pag. 159, "

Le Jura s'est fait remarquer pendant toute la révolution, par des actes de dévouement et de vigueur qui l'assimilent aux provinces les plus prononcées. Ses soldats ont été distingués même entre les braves; ses généraux, parmi lesquels il suffit de citer Pichegru, Mallet et Lecourbe, suffiraient à l'honneur d'une nation entière; ses administrateurs ne l'ont pas cédé, en courage civil, au courage militaire de leurs généreux compatriotes. Ce petit pays, dont la capitale n'a pas plus de cinq à six mille habitans, a

résisté à toutes les tyrannies et protesté contre tous les crimes pendant vingt ans de révolution. En 1793, la population s'y leva en masse contre la Convention nationale; les députés de cette assemblée y furent saisis comme otages; et si un homme fort s'était emparé de ces élémens, c'était déjà le Jura qui sauvait la France. Après le 9 thermidor, il devint l'asile des émigrés, et le centre d'une réaction qui n'alla que trop loin; mais on ne peut pas s'occuper de l'histoire sans trouver un excès à côté d'une vertu. Au mois de brumaire an 8, époque de l'avénement de Bonaparte, l'administration du Jura, représentée par deux de ses membres, et un troisième faisant les fonctions de commissaire exécutif (c'étaient MM. Gindre, Margueron et Lemare), rendit un arrêté portant licenciement des militaires réquisitionnaires et conscrits, et invitation aux classes, soit momentanément, soit perpétuellement proscrites, de se joindre à elle pour combattre

ce qu'elle appelait les nouveaux tyrans (1). Jusqu'à 1804, Bonaparte n'a pas réellement régné sur le Jura; et c'est en 1804 que s'y formait la conspiration de l'Alliance, qui faillit le renverser. C'est du Jura que sortit la première conspiration de Mallet; c'est dans le Jura que fut préparée la seconde (2). Le Jura était prêt à se lever en armes, lors de l'invasion étrangère qui rendit malheureusement ce mouvement inutile. Quinze

<sup>(1)</sup> Les classes perpétuellement proscrites étaient évidemment les déportés et les émigrés; et long-temps avant le 18 brumaire, l'administration du Jura avait déjà mis en liberté tous les prêtres dits réfractaires et tous les émigrés détenus.

<sup>(2)</sup> A l'explosion de ce mouvement, ce fut sur le Jura que la police jeta d'abord les yeux. Le 23 octobre, jour de l'opération de Paris, il y avait à une lieue de Lons-le-Saulnier, un rassemblement nombreux où fut portée la santé de Louis XVIII, celle du Gouvernement provisoire et celle de Mallet.

jours avant l'entrée des Autrichiens, M. Buguet proposa de proclamer Louis XVIII à Lons-le-Saunier; et si cette idée ne fut pas accueillie, c'est que d'autres moyens, plus assurés ou moins dangereux, dispensaient les royalistes de recourir à celui-là. Dans aucune partie de la France, l'opinion n'était aussi libre que dans le Jura, parce qu'elle n'était nulle part aussi forte et aussi générale. On y connaissait des réunions considérables en état de conspiration permanente; et on n'osait ni les signaler ni les atteindre, parce que leur pensée paraissait liée à un grand système dont on craignait le développement. Le gouvernement avait senti le danger de hasarder dans un pareil pays un système de répression qui aurait pu produire un effet très-opposé à ses vues. Bonaparte se contentait de n'y passer que le moins possible, de ne rien faire pour ses habitans, et d'exercer sur lui une surveillance sourde, qu'il n'était pas

possible d'ignorer. Tous les chess d'administration étaient étrangers; et cependant tous ces chess d'administration étaient ordinairement d'un bon esprit, parce qu'ils s'étaient fait, de l'habitude de circonspection qui leur était nécessaire, une seconde nature. Le Jura est d'ailleurs tel par sa topographie physique et morale, qu'il y aurait eu une espèce de délire à y employer les moyens de sorce. Qu'il me suffise de dire, que dans certains villages de ce département, on n'a jamais vu de gendarmes, et qu'une partie de la population s'y est constamment dérobée à toutes les lois oppressives.

0-0-1-1-1-1

#### NOTE DOUZIEME.

« Le serment qui m'engage envers les « Philadelphes et qui me défend de les faire « connaître par leur nom social dans un « écrit qui n'est pas exclusivement fait « pour eux, m'a interdit le plaisir de nom-« mer ceux qui vivent encore » Pag. 162.

Sauf quelques exceptions qu'on remarquera dans ces notes, mais qui ont toujours été autorisées par les personnes qu'elles concernent. Il en est même dans ce nombre à qui j'ai eu des obligations particulières pour la rédaction de cet ouvrage, et qui m'ont fourni des renseignemens précieux, soit sur les faits, soit sur les localités. C'est à leur amitié que je dois par exemple la note qui précède, et généralement tous les détails historiques qui ont rapport au Jura; mais j'ai eu à regretter de ne pouvoir pas solli-

citer de près l'assentiment de certains dont le nom aurait prêté plus d'éclat et plus de vraisemblance à mes récits. Je ne doute pas qu'ils ne me permettent de les signaler dans une édition nouvelle, ou qu'ils ne me confient au moins les noms de ceux qui ne sont plus et qui sont morts pour la cause de l'honneur français. Une vertu modeste peut céler sa propre gloire avec une espèce d'orgueil; mais plus elle est pure, plus elle jouit de la gloire des autres, et mieux elle aime à la consacrer. Les capitaines les plus illustres de la Grèce se refusèreut à ce qu'on leur érigeât des statues de leur vivant, mais ils présidèrent aux monumens des héros de Marathon et de Platée. Des marbres immortels en conservent le souvenir, et Oudet pouvait demeurer inconnu!

### NOTE TREIZIÈME.

« Je ne me crois pas obligé, en cons-« cience, à refuser, aux noms (des roya-« listes zélés, des patriotes purs, des « gens de bien de toutes les classes), une « publicité que leur modestie désavoue « peut-être, mais que l'histoire réclame « pour eux. » Pag. 163.

Il est tout simple que j'en laisse échapper beaucoup, puisque je ne dois les renseignemens dont je me sers, qu'à des communications imparfaites et prises fort loin des lieux; mais je rappelle aux personnes qui pourraient s'en plaindre, que ce livre est consacré à une Société dont je ne nomme point les membres, et que je n'y parle que fort accessoirement des hommes très-recommandables d'ailleurs, qui n'ont eu de rapport avec cette Société que par une action politique qu'elle déterminait, ou qu'elle était toujours prête à saisir. J'avoue, de plus, que cette espèce d'illustration, attachée aux services rendus, a été tellement prodiguée par les gazettes, par les brochures, et même par des livres importans dans le sujet ou dans la forme, que je ne pense pas qu'elle soit désormais fort à cœur aux vertus généreuses, parce que je n'en conçois pas sans désintéressement. Il y a eu dans la révolution une foule d'actions faites à toutes fins, et dont il est très-possible de tirer parti dans un état de choses arrêté, puisqu'on leur a ménagé autant d'explications diverses, que le gouvernement à venir pouvait prendre d'aspects divers. La science des compensations, si perfectionnée par les philosophes, a été portée à son apogée par les politiques de profession. Il y a des fidélités prononcées, qui sont dignes d'occuper

la mémoire des rois; il y a des vertus sublimes qui honorent les nations, et dont clles doivent garder le souvenir; mais il est peut-être bon de prémunir les rois et les nations contre ces spéculateurs en héroïsme, qui, depuis vingt-cinq ans au moins, se sont trouvé des vertus de réserve pour tout le monde.

# NOTE QUATORZIÈME.

« Par une rencontre singulière, et qui « tenait du miracle, quelques Philadel-« phes, que les circonstances de la guerre « ou des commissions spéciales de leur « chef avaient conduits en Allemagne ou « en Italie, se trouvèrent initiés par le « brave et habile Du Châteler à un plan « d'insurrection du Tyrol. » p. 164.

L'histoire entière des Sociétés du Tyrol et de celles d'Italie, qui ne sont pas tout-à-fait les mêmes, a été publiée, il y a quelques mois, à Vienne, en langue allemande, et en langue italienne, à Milan, avec une foule de détails très-curieux, qui en font un monument précieux pour l'histoire générale de l'Europe au dix-neuvième siècle. Ces Sociétés n'ont pas cru devoir cacher les mystères mêmes de leurs initiations, les

plus extraordinaires et les plus adroitement combinés qui aient jamais été employés dans une institution de ce genre. J'en puis donner pour exemple ce qui est arrivé à un ancien officier supérieur de mes amis, dont je tiens ces renseignemens. Devenu suspect à Bonaparte, après avoir occupé dans sa confiance une place dont il n'avait jamais abusé, il fut obligé de se réfugier dans la partie la plus alpestre des provinces autrichiennes, et il y vécut dans une retraite absolue, presque sans communication avec le reste des hommes. Quelques rapports que le hasard et la nécessité lui avaient fait établir cependant avec certains habitans, et qu'une sympathie invincible avait fortifiés, ayant donné lieu à ceux-ci de s'assurer qu'il nourrissait une haine profonde contre le tyran de l'Europe, on lui apprit qu'il existait une corporation immense et dévouée qui avait pour seul objet la destruction de son gouvernement, et on lui offrit d'en faire partie. Déjà lié depuis long-temps à des associations formées dans le même dessein, et que je n'ai plus besoin de nommer, il n'hésita pas à entrer dans celle-ci avec l'intention secrète de la rattacher de quelque manière à celles qui lui étaient connues; à peine eut-il énoncé son consentement, qu'on lui sit subir une initiation extrêmement simple, qui ne pouvait étonner son imagination que par la simplicité des moyens. C'était celle du grade commun; qui a été souvent accordée à des villages entiers, et qui était proportionnée aux forces les plus ordinaires. Deux mois s'écoulèrent depuis, sans qu'il entendît parler ni de la Société ni de ses projets, et sans qu'il présumât qu'elle pût être autre chose que ce qu'il avait vu en elle, c'est-à-dire, qu'une espèce d'insurrection cachée qui avait des signes de reconnaissance et un mot d'ordre. Il commençait à la regarder comme un pur jeu d'imagination, quand une lettre conçue

dans des termes qui lui rappelaient distinctement ses formules, le convoqua dans un endroit écarté, où il devait se trouver réuni à un grand nombre de frères. Il s'y rendit sans précaution, parce que les formes de son initiation première, et le caractère des personnes qui l'avaient introduit dans l'ordre semblaient lui offrir une garantie trèssuffisante contre toute espèce d'embûches. Il reconnut aux indices les plus manifestes l'endroit qui lui était désigné, le parcourut sur tous ses points avant et après l'heure de la convocation, attendit encore, et ne vit personne. Peu de jours après, l'avis se réitéra dans les mêmes termes, et l'appela aux mêmes lieux. Il y obéit avec la même exactitude, et ne fut pas plus heureux dans ses recherches. Cette épreuve particulière exercée sur sa patience, ou dans laquelle il croyait reconnaître ce motif, se renouvela quatre fois sans succès dans l'espace de trois semaines; à la cinquième enfin, à laquelle

il s'était soumis avec un certain dépit, il se retirait un peu fatigué de cette déception trop répétée, quand des cris affreux, qui se firent entendre à cent pas de lui, et qui paraissaient partir d'une personne qu'on assassinait, le retinrent dans le bois, où il s'était déjà engagé plus avant qu'à l'ordinaire. Le jour était à sa fin, la saison trèsmauvaise (c'était vers la fin de novembre. dans un climat rigoureux), et les chemins difficiles, surtout pour un étranger. Mais aucune considération ne pouvait arrêter son courage dans une occasion où l'humanité en réclamait si impérieusement le secours. Armé de sa seule épée, il se précipita dans le fourré, en taillant devant lui les ronces qui s'opposaient à son passage, et toujours dirigé par les cris toujours plus rapprochés, qui imploraient au hasard l'assistance du voyageur; il arriva enfin dans un endroit plus découvert, d'où trois cavaliers de mauvaise mine s'échappèrent à grande course,

en faisant sur lui le triple seu de leurs mousquetons. A ses pieds gisait un corps sanglant, que le crépuscule éclairait de sa dernière lumière, mais que l'on discernait encore assez pour reconnaître les lambeaux déchirés qui l'enveloppaient, les fortes cordes qui attachaient ses membres, et jusques aux coups dont il avait été frappé. Il avait à peine eu le temps de jeter un regard sur ce triste spectacle, de sonder la profondeur de ce bois, où la mort l'attendait de toutes parts, et d'épier quelques signes de vie, prêts à s'éteindre, dans l'infortuné dont il contemplait l'agonie, quand un détachement de force armée, attiré par les mêmes plaintes, déboucha de la forêt par le point opposé à celui de la retraite des brigands, et cerna rapidement la place où la victime était couchée. Elle expirait, et ses dernières paroles furent, cependant articulées assez distinctement, pour qu'il ne fût pas possible de douter qu'elle avait voulu désigner

l'étranger comme un de ses assassins. Tout l'accusait d'ailleurs; l'heure, le lieu, l'épée nue, dont sa main était armée, l'embarras de son maintien, le trouble de ses paroles. Je n'ai pas besoin de dire qu'il est arrêté, chargé de fers, jeté ignominieusement sur une charrette empruntée à la première métairie, et conduit dans une maison d'un aspect sinistre, qui tenait lieu de prison au village voisin. La nuit s'achève; deux, trois jours se succèdent dans cet état, à la diète la plus sévère, au secret le plus absolu, au milieu des alarmes inexprimables d'un innocent accusé d'un grand crime, et privé, par la Providence elle-même, de tout moyen de s'en désendre; enfin, il est traduit devant des magistrats, il subit un interrogatoire, des témoins sont entendus, des hommes accusés de complicité sont interrogés; l'information se commence, se poursuit, se développe devant lui; l'officier public porte des conclusions, l'accusé est écouté,

le tribunal s'assemble et juge. L'innocent; accablé par des présomptions dont il n'a pas pu détruire, dont il n'a pas même pu contester la vraisemblance, est condamné sans appel, suivant la forme de ces petites juridictions, à la peine capitale, à la peine la plus cruelle, la plus honteuse surtout, et il n'a le droit de se plaindre qu'au ciel d'un jugement appuyé sur des faits qui ont tout le caractère de l'évidence. Abattu par la fatigue, par le jeune, par la captivité, par le désespoir, il apprend, avec une espèce de joie, que le terme de son supplice est hâté par une circonstance particulière. Le lendemain est consacré à la célébration d'une des fêtes les plus solennelles de l'Eglise, et ne doit pas être souillé par le sang d'un assassin. Son exécution aura lieu aux flambeaux, à l'heure la plus silencieuse, la plus sinistre de la nuit. Garotté par des bourreaux hideux, précédé de torches lugubres, accompagné de soldats muets qui

marchent autour de lui la tête baissée, il s'avance au bruit de la cloche mortuaire qui le recommande aux prières des fidèles, et parvient, de détours en détours, à une cour immense, entourée de bâtimens ruinés, et qui offre l'aspect d'une place publique. Un cercle de cavaliers en uniforme entoure l'échafaud; des hommes, des femmes, sont groupés dans le lointain; quelques-uns sont assis sur les murailles; on entend, de côté et d'autre, une rumeur sourde d'impatience ou d'horreur, et deux ou trois lumières éparses éclairent faiblement des fenêtres éloignées. Il monte à l'échafaud, écoute la lecture de sa sentence, et va se livrer aux exécuteurs, quand un officier civil à cheval, et décoré des signes de la magistrature, fait retentir à ses oreilles je ne sais quel bruit d'espérance qui le ranime un instant. Un édit qui vient d'émaner du gouvernement accorde la grâce à tout homme condamné, pour un délit de quelque espèce qu'il soit, qui pourra donner à la justice les mots d'initiation et de reconnaissance d'une Société secrète qu'on lui désigne par son nom; c'est celle dans laquelle il a été nouvellement reçu, et dont il accomplissait l'ordre secret au moment de l'étrange catastrophe qui a fait peser sur lui le soupçon le plus injuste. On l'interroge, il répond négativement; on insiste, il s'irrite, et demande la mort. Son initiation est achevée; elle se termine par un baiser, et se passe d'un serment. Il n'y avait personne autour de lui qui ne fût membre de l'institution, et qui n'eût sciemment coopéré à l'épreuve.

Quelques historiographes des Sociétés secrètes ont mal à propos confondu celle-ci avec celle des *Eveillés* d'Allemagne, qui s'en rapproche jusqu'à un certain point par la forme des initiations, mais qui est une association purement mystique.

## NOTE QUINZIÈME.

« Il n'y a peut-être pas une Société se-« crète qui n'ait eu une conspiration pour « principe. » Pag. 224.

Elles en ont changé toutes après le succès, ou après y avoir renoncé; mais il est certain, du moins, qu'il n'y a pas une société secrète qui ne rapporte son origine à quelque superstition qui est la figure plus ou moins altérée d'une conspiration ancienne. La Société des Philadelphes avait si bien senti cet inconvénient, et elle s'était constituée sur des principes si purs, qu'il fut recu dans son institution, quand elle passa sous le régime d'Oudet, que son existence politique ne se perpétuerait pas audelà du gouvernement de Bonaparte. Dans toutes ces associations fondées sur l'amitié, à part celle dont je parle, le premier mot qu'on fait retentir aux oreilles d'un adepte

est celui de vengeance, peut-être parce que les souvenirs de l'amitié offensée dans ses affections, sont les plus durables de tous, et il n'y a rien de plus commun dans les rits maçonniques. On croirait que les hommes ne se sont assemblés que pour s'affliger sur des tombeaux, pour déplorer le malheur d'un maître égorgé par ses serviteurs, fouiller des sépulcres, déterrer des os déjà dépouillés de leurs chairs, et disputer des cadavres fumans aux flammes des bûchers. Je suis très-persuadé que les adeptes raisonnables des Sociétés que je désigne généralement, et qui n'ont aucun rapport avec la Société dont j'écris l'histoire, ne font pas remonter leur origine au temple de Salomon, et que les maçons éclairés ne croient pas descendre des Templiers, quoique le nom de leur association ressemble à une parodie de cet ordre chevaleresque, comme certaines de leurs cérémonies à une allégorie de ses malheurs.

Quant à l'ordre des Templiers d'institution nouvelle, j'en connais au moins trois différens en Europe, qui sont même distincts, jusqu'au point d'offrir une opposition assez remarquable. L'une de ces associations est fondée sur la Société des Philadelphes, dont elle reconnaît les signes et les formules; une autre sur la maçonnerie, dont elle a pris l'attache, et qui en perçoit les tributs. Cette institution, dont on connaît très-bien les élémens et le mobile, a été servie par des talens très-élevés, dont l'influence n'a cependant pas tourné à l'avantage de ses progrès. La troisième est une mystification qui s'appuie sur la charte de Larminius, ou sur le billet de la Châtre. Laissons à l'esprit humain les folies qui amusent sans nuire : ce sont les bonnes.

L'idée dont je suis parti, à la tête de cette note, me paraît incontestable, et peut servir à la classification morale des Sociétés secrètes. Chez les peuples heureux par la

longue influence des institutions, ou bien par la disposition naturelle du caractère national, tant qu'elle n'est pas réprimée par des institutions contraires, il y a ce que l'on appelle des clubs, des cercles, des coteries, des réunions quotidiennes ou hebdomadaires, entre des hommes qui se choisissent et qui ont besoin de se voir plus spécialement, sans exclusion formelle des autres. Chez les peuples malades, chez les peuples en révolution, qui éprouvent des malheurs précaires, il y a des conspirations, c'est-à-dire, des rassemblemens précaires comme les événemens, que les événemens déterminent, et qui doivent finir avec eux. Chez les peuples usés sous leurs institutions, et dont les institutions n'ont pas suivi le mouvement progressif, il n'y a ni coteries ni conspirations. Le corps politique tombe de vieillesse, parce que tous ses appuis s'écroulent; et la société meurt de mort, comme Adam, qui en est le principe et l'image. L'art de régner sur une nation âgée, consiste donc à se mettre au niveau de sa civilisation, en évitant les excès en plus et en moins au milieu desquels cette société est placée; et sous un Roi qui a si admirablement saisi ce milieu difficile, toutes les sociétés politiques perdraient leur but.

Au reste, je dois exprimer ici ma pensée tout entière; et je m'y crois d'autant plus obligé, que le seul nom d'une Société secrète peut servir de prétexte à des persécutions absurdes, dans des pays civilisés, dans des royaumes d'Europe, dans des capitales illustres, au dix-neuvième siècle, et après une révolution qui était propre à la France, mais qui a tourmenté le monde, et qui devait l'éclairer. Il ne faut jamais chercher de conspirations dans les sociétés trèsrépandues, parce qu'en général, il n'y a que d'honnêtes gens qui s'honorent assez pour se réunir souvent et en grand nombre

dans le mystère; parce que l'instinct des Sociétés particulières doit tendre à la conservation des grandes; parce que la réunion de quelques citoyens heureux ne peut jamais être dangereuse pour le Roi qui assure leur indépendance et leur tranquillité. On a des preuves terribles que deux hommes, trois hommes, et quelquesois davantage, peuvent s'entendre, se concerter pendant quelques heures, quelques jours, quelques mois, peut-être, pour une action indigne, pour un crime épouvantable! Mais cette conspiration anti-sociale n'est pas susceptible, ni de s'étendre dans le nombre, ni de se prolonger dans le temps. Toutes les grandes assemblées d'hommes, et celles même qui se sont le plus égarées (je n'en n'en excepte pas une!), ont fini par revenir à la morale. Je crois beaucoup moins à la société de voleurs et d'assassins de Pascal, qu'à la république d'athées de Bayle.

### NOTE SEIZIÈME.

« La conspiration européenne, qui re-« posait sur l'alliance merveilleuse de « deux généraux républicains..., est le « fait le plus étonnant de l'histoire; mais « c'est le plus incontestable. » Pag. 231.

Il a été saisi d'une manière bien remarquable dans un article de journal où l'on n'irait pas en chercher l'explication. C'est dans le passage, aussi bien écrit que bien pensé, qui termine un feuilleton sur le salon de peinture, signé de M. Boutard, et inséré au Journal des Débats, du 25 décembre 1714. M. Boutard n'a certainement été dirigé dans cette conjecture si honorable pour Moreau, pour la France, pour l'Europe, que par un sens excessivement droit, qu'il faut souhaiter aux historiographes de profession. On ne peut pas se dissimuler que

l'opinion publique a accusé Moreau, et que ses apologistes mêmes n'avaient pas trouvé moyen de le justifier, quand il est vrai cependant que sa dernière tentative est peutêtre l'acte le plus noble et le plus irréprochable de ce grand homme, auquel j'aime à croire que la postérité ne reprochera rien. L'armée française sait que la charge de quarante mille hommes de cavalerie qui a précédé de quelques heures la catastrophe par laquelle Moreau nous a été enlevé, n'avait d'autre but que de saisir Bonaparte et de lui substituer Moreau. L'armée française a su clairement depuis, que la paix était signée d'avance entre les alliés et la France, représentée par Moreau. Il n'y a personne qui ne soit convaincu que la marche de l'armée française cessait dès-lors d'être une retraite : c'était un voyage amical au milieu des nations, sous la conduite d'un héros ami des hommes, et qui déterminait, comme de lui-même, les limites respectives

de chaque état. Cette grande pensée a survécu à Moreau dans l'âme héroïque d'Alexandre; mais Alexandre n'était pas Français, ne guidait pas des armées françaises, et ne devait être connu des Français qu'après les avoir conquis. Je crois pouvoir répéter, que s'il y a un fait incontestable dans l'histoire, c'est celui-là : j'en appelle à la conscience de ceux qui le connaissent, et à la raison de ceux qui l'ignoraient.

### NOTE DIX-SEPTIÈME.

« On leur fit espèrer l'avancement, la « fortune, le bonheur. Ils allèrent mou-« rir à la plaine de Grenelle, et com-« mandèrent l'exécution. » Pag. 236.

La postérité pourra désirer le nom de ces braves. C'étaient Antoine Piquerel, adjudant-major de la dixième Cohorte, membre de la Légion - d'Honneur; et Louis-Joseph Lesèvre, lieutenant dans la même Cohorte, membre de la Légion - d'Honneur.

FIN.





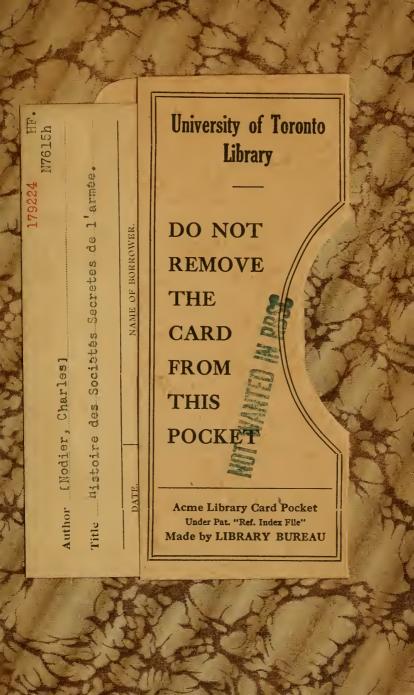

